

### MEMOIRES

POUR SERVIR
A L'HISTOIRE
DES

## HOMMES

ILLUSTRES.

TOME XXIV.

# REMOVELM

EATOTETH A

730

HOMMON

## IEMOIRES

POUR SERVIR A L'HISTOIRE D E S

### HOMMES

ILLUSTRES

ANS LA REPUBLIQUE DES LETTRES:

AVEC ICATALOGUE RAISONNE de leurs Ouvrages.

TOME XXIV.

A PARIS.

ez BRIASSON, Libraire, ruë S. Jacques, à la Science.

M. DCC. XXXIII. Avec Approbation & Privilege du Roy.



## \$\$\$:**\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$**

#### ABLE ALPHABETIQUE

#### des Auteurs.

| *                       | P. 261 |
|-------------------------|--------|
| ALEANDRE l'ancien. (J   | erôme) |
| LEANDRE le jeûne.(Jerôr | ne)270 |
| PROSIO. (Angelico)      | 94     |
| TTICHI. (Louis Doni d') | 372    |
| UDEBERT. (Germain)      | - 84   |
| ELON. (Pierre)          | 36     |
| OILEAU. (Gilles)        | 243    |
| OILEAU DESPREAUX.       | (Nico- |
| las)                    | 183    |
| SOTERO. (Jean)          | 305    |
| BOURZEYS. (Amable de)   | 357    |
| CAVICEO. (Jacques)      | 330    |
| CORROZET. (Gilles)      | 149    |
| COUSIN. (Gilbert)       | 45     |
| CROIX DU MAINE. (Fra    |        |
| la)                     | 287    |
| DATI. (Charles)         | 300    |
| FLACIÙS ILLYRICUS.      | (Mat-  |
| thias)                  | 1      |
| LIPSE. (Juste)          | 105    |
| MENOT. (Michel)         | 386    |
| MOUFET. (Thomas)        | 146    |
| NEVIZANUS. (Jean)       | 175    |

| TABLE ALPHABETIQUE        |      |
|---------------------------|------|
| PATRIX. (Pierre)          | 169  |
| POLE. (Matthieu)          | 139  |
| QUETIF, (Jacques)         | 353  |
| RACAN. (Honorat de Beuil  |      |
| , , , , ,                 | 159  |
| REUTER. (Quirin)          | 76   |
| ROUXEL. (Jean)            | 313  |
| SEYSSEL. (Claude de)      | 322  |
| VALINCOURT. (Jean-Bapt. 1 | len- |
| ri du Trousset de)        | .247 |
| VELSER. (Marc)            | 367  |
| VERDIER. (Antoine du)     | 276  |
| VERDIER. (Claude du)      | 283  |
| VIVIANI. (Vincent)        | 376  |
| URSINUS. (Fulvius)        | 34I  |
| WARD. (Seth)              | 69   |
| WASER. (Gaspar)           | 254  |
| WHYTE. (Richard)          | 90   |
| ZANNICHELLI. (Jean-Jerô   | me)  |

#### Fin de la Table Alphabetique.

MEMOIRES.

#### MEMOIRES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE

DES

### HOMMES

ILLUSTRES

DANS LA REPUBLIQUE des Lettres;

Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages.

AATTHIAS FLACIUS
LLIVRICUS.

M

ATTHIAS Flacius Il-M. F. IL-3 lyricus naquit le trois LYRICUS; Mars 1520. à Albona dans l'Iftrie, qui fait partie du Pays qu'on nciennement Il yrium; ce

ommoit anciennement Il'yrium; ce ui lui a fait prendre le furnom d'Il-Tome XXIV. M. F. IL- lyricus, qui est toujours joint à son LYRICUS. nom. Le veritable nom de sa famille étoit Francoquiez, comme Bucholcer

étoit Francoquitz, comme Bucholcer le fils nous l'apprend à la p. 831. de la continuation de la Chronologie de son pere, imprimée à Gorlitz l'an

1599. mais il ne l'a jamais pris.

André Flacius, (en Allemand Flach) son pete, qui avoit étudié, lui voyant dès sa premiere jeunesse de la disposition pour les Sciences, prit lui-même le soin de l'instruire; mais étant mort peu de temps après, le jeune Flacius se vit abandonné à des Tuteurs, qui negligerent son éducation, & il oublia bientôt le peu qu'il avoit appris.

L'inclination particuliere, que la nature lui inspiroit pour les Scien-ces, lui sit reprendre quelque temps après l'étude de lui-même, & il s'appliqua aux Belles-Lettres dans sa patrie sous François Ascerius, Mila-

nois, homme très-habile.

Il passa ensuite à Venise, où il prie des leçons du fameux Jean-Bapiiste Egnatius, sous lequel il sit de grands progrès.

A l'âge de dix-sept ans animé d'un

des Hommes Illustres. esprit de pieté, & dans le dessein de M. F. Izs'appliquer à l'étude de la Theolo-LYRICUS. gie, qu'il voyoit plus florissante

dans les Monasteres qu'ailleurs, il forma le dessein de se faire Cordelier.

L'ayant communiqué à Baldus Lupatinus, Provincial de cet Ordre.; qui étoit son parent du côté maternel, cet homme l'approuva d'abord & lui promit de le favoriser; mais yant ensuite examiné avec soin le caractere & le genie de Flacius, l l'en dissuada, & lui conseilla de 'en aller en Allemagne, où il trouveroit de quoi satisfaire son inclination pour la Theologie.

Ce Cordelier lui donna ce con-eil, parce qu'il avoit du goût pour a Doctrine des Protestans, & qu'il voit apparemment dessein de se reirer lui-même en Allemagne, pour 'embrasser publiquement, mais il i'en eut pas le temps; car ayant été oupçonné d'herésie, il fut arrêté à Venise & mis en prison, où après voir langui pendant 20 ans, il fut

etté dans la Mer.

Flacius suivit son conseil, & s'étant

M. F. IL mis en chemin, quoique fort mal uxricus. pourvû d'argent, il se rendit à Baste l'an 1539. Simon Grynaus l'y requi chez lui, & commença à l'instruire dans les principes de la Theologie

Protestante.

Après quelques mois de séjour dans cette ville, il en partit vers la fin de la même année, & passa à Tubinge, où Matthias Garbicius, son compatriote, qui y professioit la langue Gréque, le logea, & lui procura tous les secours qui lui étoient necessaires, aussi bien que Joachim Camerarius & d'autres Sayans.

La ville de Wittemberg étoit alors le lieu où se rendoient la plûpart de ceux qui étoient dans le dessein d'abandonner l'Eglise Romaine. Flacius y alla en 1541. & s'y appliqua à la Theologie sous Luther & Melanchthon, substitant de ce qu'il gagnoit à enseigner les langues Gréque & Hebraïque à quelques jeunes gens. Il ne savoit cependant alors ces deux langues que superficiellement, & ce ne sur que par un travail assidu qu'il parvint à les posseder plus parsaitement.

des Hommes Illustres.

Après avoir été reçu Maître-ès- M. F. IL-Arts, il se maria, & on lui donna LYRICUS. un emploi public dans l'Academie par ordre de l'Electeur, Jean Frederic, l'an 1544: Micralius s'est tronppé dans son Syntagma Historia Ecclésiaslica p. 751. en le saisant Prosesseur

Wittemberg dès l'an 1540,

La guerre ayant dissipé les Ecoles de la Saxe, Flacius se retira à Brunsvie, & y acquit beaucoup de réputaion par ses seçons. Lorsque les trouples surent appaises, il retourna à Vittemberg l'an 1547, reprendre son premier emploi.

Peu de temps après il eut occasion le faire connoître son caractere imeticux & turbulent, en s'opposant e toutes ses forces à l'Interim, & ne declarant l'adversaire de tous eux qui le soutenoient ou le tolepient. Ne pouvant avec ces dispoients s'accorder avec Metanchion, ont le Caractere doux & passible oit porté aux ménagemens & à la lerance, il sortie de Wittemberg, & la demeurer à Magdebourg, qui oit alors au ban de l'Empire, afin déclamer plus librement, & fans

M. F. IL-être obligé de garder de mesures ?. LYRICUS. contre la Religion Romaine. Il publia en cette ville divers Ouvrages, dont le plus considerable fut une Histoire Ecclesiastique, qui est connue sous le nom de Centuries de Magdebourg, & à la composition delaquelle il eut la principale part.

Les Ducs de Saxe ayant établi une nouvelle Academie à Jene, Flacius y fut appellé en 1557. Il n'y avoit pas demeuré cinq ans, qu'il eut avec. Victorin Strigelius des disputes sur le libre Arbitre & fur le peché originel ; qui l'obligerent d'en fortir. Les contestations allerent si loin entre ces deux Professeurs, que les Ducs. de Saxe voulant les terminer, les firent disputer ensemble en leur prefence, & devant les principaux Ministres du Pays. Cette dispute dura pendant treize Séances depuis le 2e jour d'Août 1560. jusqu'au 8e du même mois. Tous les deux alloient dans les extremités oppofées. Strigelius inclinoit du côté de ceux qu'on nommoit Adiaphoristes & Synergistes, qui donnoient beaucoup au libre Arbitre, & prétendoient que le

des Hommes Illustres. peché Originel ne faisoit qu'effleu- M. F. ILrer l'ame; Flacius au contraire soute-LYRICUS, noit que la substance même de l'a-

me avoit été corrompue par ce peché, qui par consequent étoit la substance même de l'ame. Ce dernier sentiment ayant été condamné par l'Assemblée, on en exigea la retractation de Flacius, qui ne put se resoudre à la donner; ainsi il eut or-

dre de se retirer avec ses disciples. Il fortit d'Jene le 9 Janvier 1 562. & alla à Ratisbonne où il publia divers Ecrits, qui roulent principalement fur fon opinion touchant la

Nature du peché.

Il fut appelle en 1567. à Anvers, & il y alla avec quelques autres de: la Confession d'Ausbourg pour y établir des Eglises de leur Créance; mais il ne demeura pas long-tems en ce pays. Car les Eglises qu'il avoient formées ayant été détruites peu de temps après, tous les Ministres qu'on avoit fait venir d'ailleurs furent congediés.

Il passa donc à Strasbourg, d'où après quelque séjour il se rendit à Francfort sur le Mein. Il y trouva A iiij

M. F. II- quelques Protecteurs; mais ayant Lyricus été acculé de Manicheilme, à cause de son sentiment sur la nature de l'Ame, il se vit abandonné de la plûpart de ses partisans.

11 mourut dans cette ville le 11 Mars 1575. âgé seulement de 55 ans.

C'étoit un homme, qui avoit de grands talens, un esprit vaste, beaucoup de favoir; mais son humeur turbulente, impetueufe & querelleuse gâtoit toutes ces bonnes qualités, & lui faisoit mettre le trouble dans fon parti. Que pouvoit-on attendre de bon d'un homme qui ne faisoit pas difficulté de dire qu'il falloit tenir les Princes en respect, par la crainte des seditions? Ainsi l'on n'eut point sujet de regretter sa mort. Au reste malgré les opinions singulieres qu'il a eues, & son attachement rigide à ses sentimens, il y a plusieurs de ses Ouvrages, où l'on trouve des choses fort utiles. Il auroit été à souhaiter, qu'avec l'érudition qu'il avoit, il se fût uniquement appliqué à composer des livres d'Histoire Ecclesiastique ou de Critique, sans se jetter dans la Condes Hommes Illustres: 9
overse. Quant à son stile, il écrit M. F. Ilcttement & purement; mais il est Lyricur
n peu trop dissus & trop étendu

ans ses differtations. (Du Pin, Bilioth. des Auteurs Heretiques.)

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Quod locus Luce 7. Remissa sunt' i peccata multa , nihil patrocinetar harisaica justitia. Magdeburgi 1548.

2. Responsio ad Epistolam Philippi Melanchthonis 1549. in 8°. Cette Lettre roule sur l'Interim, de même que les Ouvrages suivans.

3. De veris & falsis Adiaphoris li-

ber. 1549. in-89.

4. Apologia ad Scholam Wittembergensem in causa Adiaphororum. 1549. in 8°.

5. Confutatio Catechismi larvati

Sydonis Episcopi. 1549. in-8°.

6. Quod hoc tempore nulla prorfus fit mutatio facienda in gratiam impierum. Magdeburgi 1549. in-8°.

7. Amica admonitio de Canone

Misse. Magdeburgi 1549. in-8°. 8. Vera ac false Religionis, & ipsus Antichristi Nota. Magdeburgi 1549. in-8°.

9. Contra Commentition Papa Pri-

matum. Magdeburgi 1549.

M. F. II- 10. Contra novos Deizelios Bulla-INRICUS. rum Jubilai. Magdeburgi 1549. in-8°.

11. Scripta omnia Latina contra Addiaphoricas fraudes & errores edita, omnia aucla. Magdeburgi 1549. in-

12. Argumenta in Psalmos 60. Da-

vidicos. Francofurti 1550.

13. Responsio Galli & Illyrici ad Epistolas Mismensium Concionatorum, de quastione: an poitus cedere quam sineam vestem indure debeant. 1550. 14. Regula & Traslatus de Sermone

Sacrarum Litterarum. Magdeburgi

1550 --

15. Remarques sur les pensées des Theologiens par rapport à l'Interim. (en Allemand) Magdebourg 1552.

in-4°.

16. Confessionis Andrea Osiandri de Justificatione Resultatio. Francosurii 1552. in-4°. Les disputes que Flacius a eu avec Osiander ont été vives & ont produit un grand nombre d'Ecrits.

17. Catalogus Testium Veritatis, qui ante nostram atatem Romanorum' Pontificum primatui, variisque Papismi superstitionibus, erroribus ac impisdes Hommes Illustres. YT Fraudibus reclamarum. Bastlea 1556. M. F. ILin-4°. C'est la premiere édition. It. LYRICUS. Argentina 1562. in-fol. Le nom de Flacius ne sur point mis à ces deux

Flacius ne fut point mis à ces deux premieres éditions. It. Auttior edente Simone Goulard. Lugduni 1597. in-4°. 2 tom. It. Geneva 1608. in-fol.. Ces deux éditions de Goulard, dont la seconde à un Appendix depuis l'an 1517. jusqu'au l'an 1600. plus que la premiere, ont été désaprouvées des Savans. On s'est plaint avec raifon que Goulard ayant pris la liberté de changer l'économie de l'Ouvrage, & d'y ajouter ou retrancher ce qu'il a voulu, n'ait fait connoître par aucune marque ce qui venoit de lui, & ce qui appartenoit à Flacius. It. Francofurti 1666. in-4°. Cette édition a paru par les foins de Jean Conrad Dieteric, qui n'y a pas. mis fon nom , lequel n'a paru que dans une édition suivante publiée dans la même ville en 1672. in-4°. Ces deux éditions de Francsort représentent l'Ouvrage Original de Flacius, tel qu'il l'a donné. L'Editeur a seulement mis à la tête les jugemens des Savans fur l'Ouvrage,

M. F. IL-dans le corps quelques notes, & 2

LYRICUS. la fin quelques Ouvrages de Flacius;
ainsi elles sont préferables à toutes
les précedentes. Hutinger en préserant les Editions de Goulard, n'en
a jugé ainsi, que parce que cet Editeur, Calviniste comme lui, y a
fourré plusseurs témoignages favorables aux sentimens de son parti.
Conrad Lautenbach à traduit cet Ouvrage en Allemand, & l'a sait imprimer en cette langue à Francsor on

1573. Keckerman nous découvre dans son livre de Natura & proprietatibus Historia ce qui a fait naître cet Ouvrage. Flacius, dit-il, ayant vû le Catalogue des Auteurs de Tritheme . y trouva cités plusieurs Auteurs qui attaquoient les abus qui regnoient dans l'Eglife, & la mauvaise conduite des Papes. Le desir de voir leurs Ouvrages, qui étoient cachés dans les Bibliotheques, lui fit entreprendre un voyage, pour visiter les plus considerables de l'Allemagne. Il en visita effectivement plusieurs, & par tout où il trouvoit l'occasion d'emporter les livres qui

des Hommes Illustres. aitoient de ces matieres, il ne la M. F. ILanquoit pas. C'est de ces Ouvra-LYRICUS. es volés ainsi de côté & d'autre, u'il composa son Catalogue. Quelues-uns l'ont accusé d'avoir falsié les passages qu'il rapporte, mais est une accusation sans fondement; out ce qu'il y a de mauvais, c'est u'il applique à l'Eglise Romaine ême ce qui n'a été dit que contre uelques-uns de ses Membres, & ontre les abus qui y regnoient dans s temps d'ignorance. Guillaume Eingrenius; Catholique Allemand, oulant détruire les mauvais effets ue pouvoit produire le Catalogue e Flacius, crut devoir y en oppoer un autre en faveur de l'Eglise omaine, & il l'intitula de même : atalogus Testium veritatis. Dilinga 565. in-fol. Si Sponde avoit exami-é les dates des deux livres, il n'auoit pas dit contre toute verité que lacius composa son Ouvrage pour 'opposer à celui d'Eisingrenius. Bail-

lans le premier tome de ses Jugenens des Savans. 17. Missa Latina, que elim ante

et a cependant copié cette faute

Mem. pour servir à l'Hist. M. F. IL-Romanam circa 700. Domini annum LYRICUS. in usu fuit, bona fide ex vetusto authenticoque Codice descripta. Item quadam de vetustatibus Missa scitu valde digna. Adjuncta est Beati Rhenani Prefatio in Missam Chrysostomi à Leone Tusco anno Domini 1070. versam. Argentine 1557. in-80. La destinée de ce livre a varié suivant les temps. Flacius, qui le publia, & les Lutheriens avec lui, crurent d'abord que c'étoit l'Ordre de la Messe qui avoit lieu en France & en Allemagne, avant que l'Ordre Romain y fût introduit, & comme ils le croyoient contraire à la créance, & à la pratique des Catholiques , ils en triomphoient en toutes rencontres. Les Catholiques de leur côté, sans examiner ce Missel fort particuliérement le défendirent dans leur Index. C'est ce que sit d'abord Phi-lippe II. Roi d'Espagne, par le Confeil & à la Requeste du Duc d'Albe, & ensuite le Pape Sixte V. Les Lutheriens venant ensuite à examiner ce Missel avec plus de soin, &

voyant qu'il ne leur étoit pas favorable, supprimerent tous les exemdes Hommes Illustres: 15
res qu'ils purent trouver, si bien M. F. Ilil est devenu extrémement rare Lyricus. L'
Exemplaire, qui s'est trouvé dans
dibliotheque de M. du Fay, a eté
du 221 livres.) Les Catholiques
n autre côté se prévalant de la
actation des Lutheriens, ont fait
uis réimprimer ce Missel, malla désense du Pape, & du Roi

la défense du Pape & du Roi spagne. Le P. le Coime l'a inseré se le second tome de ses Amales desiassiques de France; le Cardi-Bons l'a ajouté aussi à la fin de livres Liturgiques, & au Chapi-12 du premier livre il prouve ement contre du Peyrat & le P. Coime que cet Ordre de la Messe de pas celui qui avoit lieu en Franca vant Pepin, & Charlemagne, se qu'il est plus nouveau de quel-15 siecles; ce qui est aussi le sacramentaire de S. Gregoire.

lomiés, Bibliotheque Choiste.)

8. Resultion de la Messe. (en Alland) Magdeburg 1557. in-4°.

Ouvrage est principalement
tre le livre d'un Moine d'Augsg, nommé Jean Schmidt, en sar de la Messe.

M. F. IL- 19, Refuratio Sophifmatum & elu-LYRICUS, sonum qua pro Sacramentario errore contra Sacro-Santium Christi Testamentum afferri solent, Magdeburgi 1557: in-8°.

20. Varia Dollorum piorumque virorum de corrupto Ecclesia statu Poemata, ante nostram atatem conscripta, edita vero cum Prafatione Matthia Flacii Illyrici. Basilea 1557. in-8°.

21. Unanimis primitiva Ecclesia conssigni de non servinando divina generationis Filii Dei modo. Accedit Albini, sovo Alcumi consessiona de Deo, compendio exposita; cum consessione Elacii Illyrici de S. Trinitate contra Servetianos. Basilea 1560; in-8°.

22. Repetitio Apologia Flacii Illyrici de Logo & aliis quibusdam. Jena 1561. in-8°.

23. Mathia Flacii Illyrici & Vietoris Strigelii disputatio de Peccato originali & libero Arbitrio Vinaria habita anno 1560. 1563. in-4°. Simon Mufaus, disciple de Flacius, est l'Editeur de cette dispute; il y a joint
quelques pieces qui y avoient rapport,

des Hommes Illustres. 17
port, & dont quelques-unes avoient M. F. Indéja été imprimées. LYRICUS.

24. De Sectis, diffensionibus, contraditionibus & confusionibus doctrine, Religionis, scriptorum & doctorum Pontificiorum liber. Basilea 1565. in-4°. On trouve à la fin de cet Outrage Gravamina centum nationis Germanica exhibita Oratori Pontificio in

ecle. 26. Refutatio invectiva Bruni cona Centurias Magdeburgicas. Basilea 366. in-4º.

sage pratiqué jusqu'au troisiéme

27. Triginta demonstrationes, quies evidentissime probatur vera prasen-Tome XXIV. B

M. F. It.- tia distributioque Corporis & Sanguis-LYRICUS. nis Christi in Cana Sacramento. Ur-

fellis 1565. in-8°.

28. Apologia Flacii Illyrici pro suis demonstrationibus anno superiore editis in Controversia Sacramentaria, contra Beza Cavillationes. 1566. in-80.

29. Varii libelli in Sacramentaria : Controversia editi , cum Appendice novarum Demonstrationum. 1567. in-8°.

30. De essentia Originalis Institia, seu imaginis Dei , & comraria. Basilee 1568. in-80.

31. De Occasionibus vitandi errorem in doctrina de Essentia Justitia Originalis. Item de utilitate Doctrina de Essentia Imaginis Dei ac Diaboli , justitiaque & injustitia Originalis. Basilea 1569. in-80.

32. Defensio sana Doctrina de Originali justitia & injustitia aut peccato.

Basilea 1570. in-8°.

33. De Originali Peccato Orthodoxa confessio, in qua simul adversariis Sophismatibus & Calumniis solide re-Spondetur. 1571. in-80.

34. Evidentissima demonstrationes : controversiam de essentia originalis Peccati determinantes. 1571. in-4°. .

des Hommes Illustres. 19 35. De Augustini & Manicheorum M. F. IL-Senientia in Controversia Peccati 1572. LYRICUS. n-4°. Ce livre est une défense conre l'accusation de Manichéssen, qui

nte l'accusation de Manichéisme, qui ui avoit été intentée dans un Ouvrage intitulé: Clara & perspicua testimis non si substantia, nec natura ;
ed accident malum, collecta per Tiem, Heshusium. Jena 1571. in-4°.

Elle su resure par Heshusius, qui poutint de nouveau son accusation ans un autre Ouvrage, qui appre

elle fut refutée par Hesbussus, qui outint de nouveau son accusation ans un autre Ouvrage, qui a pour tre: Defenso vera e pia sententia surelli Augustini, quod peccaum orimis non sit substantia, sed accidens

itium. Jena 1572. in-4°. 36. S. Spiritus figura , sive Typi .

iginale peccasum depingentes, or retatio Pelagianorum Spectrorum. 1572. -4°. La seconde partie de ce voluce est contre Jean Wigandus, Prose est contre Jean Wigandus, Prose est contre Jean Wigandus, Prose est Theologie à Jene, qui voit attaqué Flacius dans un livre citulé. Séptem Spectrorum Pelagiarum recenium discussió. Jena 1572. -8°. La Résutation de cet Ouvrapar Flacius est suivie d'un écrit est même, qui a pour titre: Brevis

M. F. IL-Censura de libro , qui inscribitur , Unz-LYRICUS. terricht , sive Instructio.

37. Vera explicatio Ascensionis Christi, & sententia Petri, Altorum 3. 21. Ursellis 1572. in-4°.

38. Responsio ad Sementiam D. Simonis Musai, de peccato originali.

Urfellis 1572. in-4°.

39. Utiles quadam regula de pradicatione Legis & cognitione peccatis additis caufis, cur esfentia Originalis peccati explicanda su. 1573. in-4°.

40. De Origine Controvérsia de Originali peccato, ad veritatis cognitionem prorsus necessaria. 1574. in-8°.

41. Defensio vera & Luiberana da Originali peccato sententia, ac refutatio. Sophismatum simplicioves à vero Nosce ceipsum abstrabentium, opposita commentitio colloquio caterisque adjunctis scriptis à D. Jacobo Audrea nuper editis, 1576. in-4°.

42. Clavis Sacra Scriptura, seu de Sermone Sacrarum Litterarum. Basilea 1567- 1580. 1609. 1617. 1629. in-sol. deux volumes. It. Cum additamentis Joannis Musai. Jena 1674. in-sol. It. Lipsa 1695. in-sol. Cet Ouverage, est divise en deux parties.

dont la premiere est une explication, M. F. It's en forme de Dictionnaire, des fa-LYRICUS.

ons de parler de la Bible, & la feonde contient plusieurs petits traiés sur le stile de l'Ecriture & la ma-

piere de l'expliquer. Les Regles, que flacius établit dans ces traités, sont flez bonnes, mais il en fait sou-

ent de fausses applications, con-

ormement à ses préjugés.

43. Glossa compendiaria in Novum

cestamenum. Bastlea 1570. in-fol. It.

crancosuri: 1659. in-fol. Quoique

clacius ait prétendu donner ici une

xplication du Nouveau Testament

xempte des défauts, où étoient

ombés la plûpart des autres Inter-

ombés la plûpart des autres Interrétes, qui avoient plûtôt donné eurs idées qu'une explication des

crits des Evangelistes & des Apôes , il n'a pas laissé de tomber dans s mêmes défauts qu'eux. Il se jette

ouvent sur la Controverse, & fait enir par tout les prejugés de sa docine. Il renvoye souvent à sa cles

l'Ecriture; ainsi on-ne doit point s s separer, sa Cles étant comme le

ndement de sa Glose.

44. Sulpicii Severi Historia Sacra .

M. F. IL-libri duo. Basilea 1556. in-8°. Flacius L'ARICUS. est le premier qui ait publié cette histoire sur un Manuscrit de la Bibliotheque d'Hildesheim. Il ne s'y est pas nommé, mais y a seulement designé son nom par les Lettres initiales. M. F. M. Godeau ayant donné à cet éditeur, dont il ignoroit le nom, les louanges qu'il meritoit, pour avoir publié cet excellent Ouvrage, & ayant relevé sa modestie, qui lui avoit fait cacher fon nom; le P. Vavassor, lui en fit un crime dans la Satyre qu'il publia contre lui sous le nom de Paulus Romanus, & lui reprocha d'avoir parlé avantageusement d'un Heretique, par une credulité ridicule.

45. Julii Firmici Materni de errore Profanarum Religionum liber ad Confiantium & Confiantem Augustos. Argentorati 1562. in-8°. Matthias Flacius a publié le premier cet Ouvrage fur un Manuscrit de la Bibliotheque de Minden.

46. Cemuria XIII. Magdeburgenfes, five Ecclefiaftica Hiftoria, imegram Ecclefia Christi ideam, quantum ad locum, propagationem, persedes Hommes Illustres. 237.
utionem, tranquillitatem, doctrinam, M. F. IIarefes, Ceremonias, Gubernationem, LYRICUS.
chismata, Synodos, personas, Miscula, Martyria, Religiones extra

icula , Martyria , Religiones extra cclesiam & statum Imperii Politicum tinet, secundum singulas Centurias erspicuo ordine complectentes, singuri diligentia & fide , ex vetustissimis : optimis Historicis , Patribus & aliis riptoribus congesta per aliquot studios & pios viros in urbe Magdeburga. asilea in fol. Les trois premieres enturies, ou les trois premiers siees, ont été imprimés en 1559. &: imprimés avec des additions & des s orrections en 1562. La 4e. a été imrimée en 1560. La 5e & 6e en 1562. . a 7º & 8º en 1564. La 9º en 1565. a 10 & 11e en 1567. La 12e en 69. & la 13º & derniere en 1574. 1. L'Abbé Lenglet met l'édition des

1. L'Abbe Lengier met l'edition des reemiers volumes en 1522 mais il trompe en cela, & il n'y a ja-ais eu d'édition de cette année, l'Ouvrage n'a pas été compolé encrement à Magdebourg, quoiqu'il porte le nom; les quatre prejières Centuries & une partie de la inquième furent compolées dans

M. F. IL-cette ville, la 5º fut achevée à Jene, LYRICUS. la 6º fut faite dans le lieu d'exil de Flacius, de Wigandus & de Judex; la septiéme sut écrite dans le Pays de Mecklembourg, & les suivantes dans la ville de Wismar au même pays. Plusieurs personnes y ont travaillé, mais Flacius paroît avoir été à leur tête, & avoir dirigé le travail. C'étoit un grande entreprise dans un temps où l'on n'avoit point encore d'Ouvrage semblable , ainsi l'on ne doit point être surpris qu'il s'y trouve bien des fautes, à quelques-unes desquelles les préjugés de Religion ont bien pû contribuer. Louis Lucius a donné une nouvelle édition des Centuries de Magdebourg à Baste en 1634 en 3 vol. in-fol. C'est celle qui est la plus commune. Mais on trouve à redire que cet Editeur ait omis les Préfaces & les Epitres Dedicatoires de la premiere édition; on l'accuse même d'y avoir fait des changemens & des additions, en faveur de la Réligion Calviniste qu'il professoit.

C'est la une partie des Ouvrages de Flacius, dont j'ai pu avoir une notion

des Hommes Illustres. 27
notion un peu nette; pour ce qui est M. F. Itales autres les Auteurs en paslent Lyricus.
Pune maniere si confuse, qu'il vaut

V. Prestantium aliquot Theologorum stifficies opera Jacobi Verheiden. P. 157, Eloge.qu'on y trouve est fort abrede & n'est pas entierement exact. Melchioris Adami Vita Theologorum sermanorum. C'est ce qu'il y a de neilleur sur Flacius. Casparis Zeneri Vita Professorum Jenenssum p. 31. Eloge est exact, mais le Catalogue es Ouvrages est très-confus & imprait. Les Eloges de M. de Thou & additions de Teisser. Bayle Dictionire. Du Pin, Bibliotheque des Augres Heretiques.

nieux n'en rien dire.

## EAN JEROSME ZAN

EAN Jerôme Zannichelli naquit J. J. ZANà Modene au mois d'Avril de l'an NICHELLY 62. d'Ansoine Zannichelli, Bourois de cette ville. Il fir ses premieres études dans sa

Il fit ses premieres études dans sa rie, & passa ensuite à Venise à l'âge Tome XXIV. C En 1686. il prit possession de l'Apothiquairerie du quartier de Santa-Fosca, à l'enseigne d'Hercule.

En 1701. il obtint du Magistrat de la Santé un Privilege pour distribuer certaines Pillules fort estimées,

appellées del Pievano.

Son ardeur pour perfectionner les secrets de son Art, principalement ceux que la Chimie fournit, l'engagea à s'y appliquer sans relâche, &c à ne rien épargner pour les Operations les plus difficiles de la Chimie Pharmaceurique. Il voulut aussi goûter un peu de la Chimie transmutatoire; mais il le sit en homme sage, sans s'opiniatrer dans cette recherche. Les belles operations qu'il avoit faites jusques-là, l'empécherent de se persuader de l'impossibilité de la transmutation des Metaux, & il resta toûjours à cet égard dans des doutes, que son trop grand

re des Auteurs, qui en traitent, en NIGHELLI.

tretenoient presque malgré lui.

Comme la reputation, qu'il s'éstoit acquise par l'excellence de ses
Remedes, & par son attachement
pour les Sciences, qui sont du ressort
de la Medecine, & même de la
Chirurgie, alloit toûjours en augmentant, elle engagea François Farneso Duc de Parme, à l'honorer en
1702. d'un Diplome, par lequel il
étoit declaré Docteur en Medecine,
en Chimie, & en Chirurgie dans
tous les Etats de ce Prince. M. Ogliati, Evêque de Parme lui accorda
aussi la même année un pareil Diplome.

Jusques-là Zannichelli ne s'étoit occupé que de la Botanique & de la Chimie; mais ayant eu occasion en 1710. de lier une étroite amitié avec une personne savante, qui s'appliquoit à l'étude des Fossiles, il y prit goût, & s'adonna beaucoup dans la suite à la recherche de cette sorte de

Curiosités de la Nature.

La premiere marque qu'il donna de son inclination pour la connoisJ. J. ZAN- fance des Fossiles, fut de mener avec NICHELLI, lui cet ami visiter quelques Monragnes du Vicentin & du Veronois, où l'on trouve un nombre prodigieux de Coquillages, & d'autres pierres curieules. Ils firent ce petit voyage au mois d'Août de la même année 1710. & retournerent à Venise avec une grande quantité de toutes fortes de Coquilles, d'Herissons, de Coraux, de Coralloides & de pierres Lenticulaires & Numismales tirées de Creazzo dans le Vicentin, & de la Val del Molin près de Ronca, de Boniolo, & de Zoppica dans le Veronois. Ils virent encore à quelques milles de Vicence, une Carriere des anciens Romains, dans des Grottes du Mont Costecio, appellee Cogoli. La disposition de ce lieu

> tant de bruit. Zannichelli joüit d'un autre plaisir bien sensible pour lui dans ce voyage. Vallisnieri les avoit adressés à M. Barthelemi Marini, Chirurgien de Monte-Forte , gros bourg du Ve-

he comprendre à fon compagnon de voyage ce que c'étoit que les Labyrinthes, dont les Anciens ont fait

des Hommes Illustres. onois, Auteur d'un Catalogue des J. J.ZAN

lantes de Monte-Baldo dans le mê-NICHELLI!

ie territoire.Ce Chirurgien non ulement les accompagna dans les ndroits qu'il favoit abonder en fofles; mais comme les Plantes étoient principal objet de ses recherches, leur en montra beaucoup, qu'un une homme de sa connoissance oit parfaitement bien dessinées ec leurs couleurs naturelles. Il en fallut pas davantage à Zannielli, pour sentir ranimer toute son cienne ardeur pour la Botanique, pour denner commission à M. Cartini de lui procurer un Herbier

ısı travaille d'après nature. En 1711. il eut le plaifir de donr au public un spectacle agréable, in goût nouveau, & qu'on n'avoit nais vû à Venise avant lui. Conmement à la coûtume d'orner le vant des maisons dans certaines emnités, fur tout à la fête du Saint Quartier ; il étala devant la nne plus de cent especes de Co-

illages, de Plantes terrestres & rines; de dents d'Animaux, de

J.J. ZAN- vers endroits d'Italie, de Portugal ?. NICHELLI. de Suisse, de Gréce, de Syrie, ran-

gés fort proprement, & d'une maniere tout-à-fait convenable à une ville, où l'on excelle dans l'art des Decorations.

Il fit imprimer fur une feuille volante à trois colonnes un Catalogue de toutes ces raretés de la Nature . avec le nom des endroits où elles avoient été trouvées. Il en distribua: les exemplaires à ses amis & aux Nobles, qui alloient contempler cette decoration favante, laquelle attira plus de spectateurs, que s'il avoit: fait montre de belles Peintures , qui font cependant le goût dominant de cette grande ville.

Le spectacle de 1712. ne sut ni moins beau, ni moins couru. Aulieu des Petrifications de l'année precedente, c'étoit celle-ci un ample recueil de pieces curieuses de Mineraux & de Metaux, tirés des Mines d'Italie, du Tirol, de Saxe, & d'autres endroits d'Allemagne de Poheme, de Hongrie, de Norvege, & des Isles d'Elbe & de Corfe. Zannichelli ne s'occupoit pas fi

des Hommes Illustres. ort des études agréables, qu'il né- J. J.ZANligeat les essentielles. Il lui tomba NICHELLI, ers ce temps-là entre les mains un Tvre François de M. de Saint-Hiaire, qui y proposoit enigmatiquement un rémede Chimique, sous le

nom de Neige de Mars, qu'il donnoit pour le plus excellent & le plus salutaire, que le Fer put fournir. Zannichelli sçut deviner l'enigme, & composer le remede avec autant de succès que l'Inventeur : mais bien different de ces Chimistes envicux, qui cachent quelquefois des ? operations faciles & de bons remedes, fous l'écorce d'un langage impenetrable, même à ceux qui sont

exercés dans leur art; il ne se contenta pas de jouir seul de sa decouverte, il voulut en faire part au public, afin que d'autres pussent en profiter. Ce fut dans ce louable dessein qu'il publia en 1713. une Dissertation fort curieuse, qui eut l'applau-

dissement des Savans. Un excellent remede de son invention, par le moyen duquel il

guerissoit la Gonorrhée, lui procura la même année un privilege distin-Ciiij

32 Mem. pour fervir à l'Hift. J. J. ZAN-gué de la part du Magistrat de la MICHELLI, Santé.

Pendant l'hyver de cette même année 1713. Zannichelli fit un voyage à Ancone, pour de là se rendre à Lorette. Il monta fur une des plus grandes barques de Pêcheur. Invité par la tranquilité de la Mer, il fit etter les fillets au commencement de la nuit , à la faveur d'un beau clair de Lune. La pêche fut abondante, sur tout en diverses productions curieuses de la Mer, qui étoit ce qu'il avoit principalement en vûc.

En 1722. il alla en Istrie avec Pierre Antoine Micheli de Florence pour y herboriser, & rapporta de ce voyage un grand nombre de simples.

Il en fit deux autres en 1724, pour le même fujet avec Pierre Stephanelli de Venise, grand Botaniste; le premier fur le mont delle Vette dans le Pays de Feltre , de l'Etat de Venise, qui avoifine le Trentin; le second fur le mont Summano, dans le Vicentin.

En 1725. comme sa réputation

augmentoit confiderablement; & J. J. Zanqu'il donnoit tous les jours de nou-nichell; velles preuves de fon habileté dans la Medecine, & dans les autres Sciences, qui en dependent, les Seigneurs du Tribunal de Santé le declarerent de leur propre mouvement Medecin dans tous les pays de la Domination de la Republique. Il alla pendant la belle failon de la même année une feconde fois en Istrie avec Pierre Antoine Micheli de Florence, pour visiter quelques en droits, qu'ils n'avoient pas vû dans

leur voyage de 1722.

La dernier qu'il fit sut en 1726; avec Pierre Stephanelli sur le Monte-Cavallo, de Crividal di Belluno, dans la Marche Trevisane, & sur quelques Collines des monts Euganées dans le Padouan. Depuis une chute qu'il fit en celui-ci sur le Monte-Cavallo, il sentit toûjours une pertite douleur interne, & le mal qu'il s'étoit causé par là se manisesta au bout de deux ans avec tant de sorce, qu'il se vit à la sin réduit à garder le lit. Il mourut de ce mal le 11 Janvier 1729, après avoir beau.

J. J. ZAN coup souffert pendant une année & MCHELLI. sept mois. Il étoit alors dans sa 67 année.

C'étoit un homme d'une taille mediocre, & d'un temperament vif & fec. Sa physionomie étoit sine ... & fa conversation enjouée & trèsagréable. Son bon cœur, plein de sentimens nobles, le rendoit ami très-fidelle. Ses connoissances étoient infiniment superieures à celles du commun des Pharmaciens: ce qui faisoit que quantité de Nobles, & d'autres personnes de considération. le consultoient dans leurs Maladies' avec autant de confiance, que s'il avoit cte reçu Medecin à Padoue, ou à Boulogne. D'ailleurs il étoit en commerce de Lettres avec un grand nombre de Savans d'Italie.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Promptuarium Remediorum Chy-

micorum. Venetiis 1701. in-8°. pp.

2. De Ferro ejusque Nivis preparatione Dissertatio Physico-Chymica, inqua varia de ipso Metallo explicamur. Venetiis 1713. in-8°. J'ai parlé cidessus de cet Ouvrage. 3. De Myriophyllo Pelagico alia-J. J.Zangque Marina plantula Anonyma Epi-nichelli. fola. Venetiis 1714. in-8°, pp. 17. Cette Lettre adressée à M. Christino-Marinelli, Noble Venitien, contient des Observations sur cette. Plante Marine, que les Botanistes nomment aussi Nepuni Palma, Penna marina, Coralloides pennata, subbirsua.

4. De Litographia duorum Montium Veronenssum vulgo distorum di Boricolo, e di Zoppica, Epistola. Veneiis 1711. in-8°. Cette Lettre està
adresse au P. Bonanni, Jesuite.

5. De quodam Infecto aquatili , ad Cl. D. Langium Epistola. Venetiis

1727. in-80.

6. Opuscula Botanica Possibuma à Joanne Jacobo filio in lucem edita. Venetiis 1730. in-4º. pp. 87. C'est la descripcion des simples qui naissent en Istrie, au Mônte-Cavallo, au mont delle Vette, au mont Summano, & sur les monts Euganées, que Zannichelli avoit visités dans ses disferens voyages.

V. Son Eloge dans le 6° tome de la s Bibliothèque Italique p. 152.

## PIERRE BELON.

P. BELON. DIERRE Belon naquit à la Soulle tiere, village près du Bourg de Fouletourie dans les Landes d'Oife au Pays du Maine, comme il le die lui-même dans le Chapitre 7º du 1º livre de ses Observations. On peut mettre sa Naissance vers l'an 1517. puisque son portrait, qui est à la tête de ces Observations, & qui paroît être de la même date que le livre, c'est-à-dire de l'an 1553. le represen: te âgé de 36 ans.

Le Cardinal de Tournon, qui favorisoit les gens de Lettres & l'avancement des Sciences, lui ayant remarqué du goût pour l'étude de la Medecine & de la Botanique, lui fournit de quoi s'y appliquer; & ce fut apparemment par ses liberalités que Belon parvint à se faire recevoir Docteur en Medecine à Paris, qualité que la Croix du Maine lui donne dans fa Bibliotheque.

Le desir de s'instruire dans la connoissance des Plantes & des Aes Honnnet Illustres. 37 Medicamens ayant fait souhaiter P. Belond A. Belon de voyaget dans l'Orient, ce Cardinal s'engagea avec plaisir à contribuer aux trais de ce voyage.

Il le commença en 1546. Après avoir visité l'Isle de Candie, où il demeura quelque temps, il passa à Constantinople. M. D'Aramon étoit alors Ambassadeur de France en Turquie, mais ayant eu ordre du Roi de France de suivre le Grand Seigneur Solyman II. en Perse, il avoit laisse à sa place M. du Fumet, Gentilhomme de la Chambre du Roy, qui l'avoit accompagné à Constantinaple; & Belon eut beaucoup à se louer de tous les deux.

Il ne sit pas d'abord un long séjour dans cette derniere ville, qu'il quitta pour aller à Lemnos chercher de la terre sigillée. Il y pratiqua quelque temps la Medecine, & après avoir visité le mont Athos, il recourna par terre de Saloniki à Confiantinople, où il arriva au mois

d'Août.

Il partit ensuite pour l'Egypte, & fe rendit à Alexandrie. Il semble

P. Belon qu'il fit ce voyage avec M. du Finmet; du moins il le trouva au Caire avec 5 ou 6 Gentilshommes François des Maifons de Rostaing, de St. Aubin en Picardie, de Perdigal en en Gascogne, le St. Du Val, & un Savant, nommé Juste Tenelle, que François I. avoit envoyé au Levanchercher des livres Grees.

M. du Fumet étoit aimé du grand Seigneur, qui lui avoit donné pour efcorte dans tous les pays où il voudroit aller, des Janisfaires, des Chaoux, & des Droguemans. Belon profita de cette compagnie pour alger du Caire au mont Sinai, & enfuite à Jerusalem. Ils partirent pour Jerusalem le 29 Octobre 1547. & retournerent par l'Anatolie à Constantimople, où ils arriverent au printemps de l'année fuivante.

Enfin determiné à revenir en France, il s'embarqua à Gallipoli, & arriva à Venise en treize jours de Navigation. Après quelque séjour en cette ville, il se rembarqua pour en cette ville, il se rembarqua pour civita-Vecchia, d'où il passa à Rome. Y ayant satisfait sa curiossité & assi-sté à l'Election du Pape Jules III.

des Hommes Illustres.

qui se fie au mois de Fevrier 1550. P. BELON. il ne songea plus qu'à gagner la France, & s'y rendit cette année 1550.

n'ayant pas mis trois années comple-

tes à son voyage du Levant. Il se retita à S. Germain des Pres à Paris auprès du Cardinal de Tournon son bienfaiteur, qui en étoit Abbé, & dont il se dit Domestique. Il ajoute en lui dediant en 1553. ses Observations, que ce petit labeur est d'age encore juvenil, mais qu'il espere dans la suite s'aquiter mieux de son devoir, puisqu'il a plû au Roy le maintenir au nombre de ses Ecoliers , & à M. le Chancelier ; François Olivier, de lui donner moyen pour entretenir ses études. La Croix du Maine particularise les choses davantage, lorsqu'il dit qu'il avoit deuxcens écus de gages du Roy Henri II.

Il fut assassiné près de Paris par un de ses ennemis l'an 1564. étant

âgé d'environ 47 ans.

M. de Sainte-Marthe a prétendu dans l'Eloge de Pierre Gilles, que Belen , qui étoit son domestique , avoit soustrait à sa mort une partie

P. Belon. de se écrits, qu'il avoit publiés sous son nom. M. de Thom a adopté cette accusation dans son Histoire, où il ajoute que Belon écrivoit sous lui, 8's avoit accompagné que que temps dans ses voyages. Depuis ce temps-là Belon a passé dans l'esprit de bien des gens pour un plagiaire, pour un valet duëment convaincu d'avoir pillé la succession de son Maître. Ce sait est pour tant saux.

M. de Sainte Marthe affure que ce qui a convaincu fans peine les Savans que Belon avoit volé Gilles ; est qu'ils étoient fort persuadés que Belon n'étoit nullement capable de composer de si bons Ouvrages que ceux qui portent fon nom; mais rien n'étoit plus mal fondé que cette persuasion. Car cela suppose que Belon n'avoit rien donné qu'après la mort de Pierre Gilles arrivée à Rome en 1555. Or la plûpart des Ouvrages de Belon, & particulierement ceux qu'on prétend qu'il avoit eus de Gilles enle volant, furent imprimés quelques années avant la mort de ce voyageur.

D'ailleurs il ne paroît pas par la Rela:

Relation des voyages de Belon & P. Belon. de ceux de Gilles qu'ils ayent jamais vécu ensemble. Il est du moins sûr que depuis que Belon sur de retout en France en 1550, il vécut toûjours à l'Abbaye de S. Germain des Prés, & qu'il ne retourna plus à Rome, où Pierre Gilles ne mourut que cinq ans après 3 qu'ains il n'a pu être present à sa mort, & s'emparer à cette

occasion de ses papiers.

Enfin Jean Tullerius publiant en 1562. trois Ouvrages posthumes de Pierre Gilles , y dit dans son Epitre dedicatoire au Cardinal d'Armagnac, que Gilles avoit été volé plus d'une fois dans ses voyages de Levant, & qu'en diverses occasions il avoit perdu en tout ou en partie ses Recueils qui lui avoient été enlevés ; que des debris de sa mauvaise fortune il avoit rapporté avec lui à Rome beaucoup de papiers, & entre autres divers desseins, qu'il avoit tirés ou fait tirer des animaux singuliers; que ces desseins lui furent volés par des gens inconnus, & qu'on donne ce qu'on a pur sauver de ce naufrage. Cela fait voir qu'en 1662, on ignoroit quels

P. Brion étoient ces plagiaires, qui avoient usurpé ses Ouvrages, & qu'on n'attribuoit rien de semblable à Belon, comme on s'est avisé de faire depuis-

Catalogue de ses Ouvrages.

1. L'Histoire naturelle des Etranges Poissons Marins, avec la vraye peinture du Dauphin, & d'autres de sonespece. Avec sig. Paris 1551. in-4°.

2. Les observations de plusieurs singularités & choses memorables, trouvées en Grece , Asie , Judée , Egypte , Arabie & autres Pays étranges, redigées en trois livres. Paris 1553. in-4°. C'est la premiere édition. It. revues de nouveau & augmentées de figures. Paris 1554. in-40. It. Anvers 1555. in-8°: It. Paris 1555. in-4°. It. Paris 1 88. in-40. It: trad. en Latin fous ce titre: Observationes rerum Memorabilium in Gracia, Asia, Agypto, Judea, Arabia, aliifque Provinciis ab ipso conspectarum, libris tribus expressa, & una cum ejusdem de Negle. cta Stirpium cultura & cognitione libello è Gallico translata à Carolo Clusio. Antuerpia 1589. in-8°. It. Ant. 1605 in-fol. Il y a peu de voyageurs qui soient entrés dans un si grand des Hommes Illustres.

détail de ce qui regarde la Geogra- P. BELON.
phie ancienne & moderne, les mœurs
& les coûtumes des peuples; mais
fur-tout l'hittoire naturelle. Il eft
vrai qu'il a fait plusieurs fautes dans
fes observations, mais cela ne doit
pas paroître étrange dans un temps
où l'histoire naturelle n'étoit pas si

cultivée qu'elle l'est à present, & où par consequent l'on n'examinoit pas les choses de si près & avec tant d'e-

xactitude.

3. De Admirabili operum antiquorum, & rerum fuspiciendarum prasinatia liber, quo de Agyptiis Pyramidibut, de Obeliscis; de Luchyvunbis Sepulchralibus, & de antiquorum sepulturis agitur. Accedunt ob similitudinem argumenti Ejusslem de Medicato funere, seu cadavere condito, & lugubri desunctiorum ciulatione, nec non de Medicamentis servandi cadaveris vim obtinentibus liori duo. Paris 1553. in-4°. It. dans lès Antiquités Greques de Gronovius tom. 8, p. 2530.

A. De Arboribus Coniferis, Resiniferis, aliisque sempiterna sconde virentibus, cum earumdem Iconibus ad vivum expresses. Item de Melle CedriP. BELON. 110 , Cedria , Agarico , Refinis , & iis qua ex Coniferis proficifcuntur. Parifi

1553. in-4°.
5. De Aquatilibus libris duo, cum feonibus ad vivvam ipforum effigiem, quoad ejus fieri potuit, expressis. Paris. 1553. in-4°. Oblongo.

6. De la Naure & diversité des Poissons avec leurs Portraits. Paris: Charles-Etienne 1555, in-12. C'est une traduction de l'Ouvrage précedent.

7. Histoire de la Nature des Oiseaux avec leurs descriptions & naiss Portraits retirés du Naturel, écrite en sept livres. Paris 1555, in-fol.

8. Portraits d'Oiseaux; Animaux; Serpens; Herbes, Arbres, Hommes, & Femmes d'Arabie & Egypte, observés par Pierre Belon, le tout enrichi de Quatrains; avec la Carte du Mont Attos, & du Mont Sinay. Paris 1557, in 4°...

9. Remontrances sur le désant du 9. Remontrances sur le désant du labour & culture des Plantes, & de la connoissance d'icelles contenant la maniere d'asseranchie les arbres sauvages. Paris 1558, in-8°, It. en Latin sous, ce, titre, De: Negletta Stirpium. des Hommes Illustret. 45 cultura & earum cognitione liber è Gal-P. BELONAlico Latine per Carol. Clussum. Antuerpie 1589, in-8°.

Il avoit fait encore quelques autres Ouvrages, mais sa mort tragique l'a empêché de les donner au

public.

V. Ses Observations: Les Eloges de Pierre Gilles par M. de Sainte-Marthe & M. de Thou. La Bibliotheque du Richelet de M. l'Abbé le Clerc.

## GILBERT COUSIN.

ILBERT Cousin naquit le 21 G. Cous-Janvier 1506. à Nozeret, villesin. de la Franche-Comté, de Claude Cousin, Magistrat de cette ville, & de Jeanne Daguet, native d'Orgelet.

petite ville du même Pays.

Comme ils étoient un grand nombre d'enfans, & que son pere n'avoit pas des biens sort considerables, il sur embarasse, lorsqu'il eut fait ses études, sur le genre de vie qu'il embrasseroit, pour y trouver des resfources par rapport aux besoins de la vice. G. Cou- Il se tourne d'abord du côté s

SIN.

Il se tourna d'abord du côté de la Jurisprudence, qu'il alla en 1526. à l'âge de vingt ans, étudier à Dole; mais il s'en degoûta bientôt, & abandonna cette étude au bour de six mois, pour se donner à la Theologie, esperant trouver dans l'état Ecclesiastique, qu'il embrassa alors, des moyens plus faciles pour s'avancer

dans les voves de la fortune. On ne fait comment il lia commerce avec Erasme, qui avoit dans ce temps-là une grande reputation, ni quels furent les motifs qui l'engagerent à se reduire à être son Domestique: Quoi qu'il en soit, il se mit à son service en qualité de Copiste, vers le commencement de l'année 1530, comme il paroît par une lettre d'Erasme à Louis de Vers Abbe du Mont-Sainte-Marie, & parent de Cousin, datée du onzième Decembre 1533. dans laquelle il lui \* marque qu'il y avoit plus de trois ans que Consin étoit auprès de lui.

Cousin trouva dans la personne d'Erasme un Maître, qui rendie jufrice à ses bonnes qualités, & à ses talens, il le regarda moins comme fon domestique que comme le com- G. Coupagnon de ses Etudes. Il lui apprit sin blen des choses, & lui facilità la connoissance des langues Gréque, & Latine, & celles des Belles-Letters.

Coussia fut toûjours sensible aux obligations qu'il avoit à Erasme de ce côté-là; & pendant le peu de temps que ce grand homme vécut depuis leur separation, il regretta toûjours d'être privé des avantages que sa compagnie lui procuroit.

Il se separerent en esset en 1535. après avoir demeuré ensemble environ cinq ans, Gilbert Consin ayant été nommé alors par René de Naffau, Prince d'Orange, Chanoine de S. Antoine, Eglise Collegiale de Novert, à la place d'Erasme Gautier, année.

Ce fut apparemment depuis ce temps-là qu'il se fit ordonner Prêtre, car il paroît par ses Poesses qu'il l'a été:

Soit que son Benefice ne fût pas a suffisant, pour pourvoir à sa subsistance, soit qu'il voulût mettre à.

G. Cou-profit le goût qu'il avoit pris potte les Belles-Lettres, en enseignant les autres, il commença aussitôt après à se donner à l'instruction de la Jeunesse, & à prendre même des penfionnaires chez lui.

> Il paroît que ce fut là , avec la composition de quelques Ouvrages, sa principale occupation, jusqu'à l'an 1558. qu'il fit un Voyage en Italie, à la suite de l'Archevêque de Bezançon, Claude la Baume, qui attendant qu'il eût l'âge de faire les fonctions de cette dignité, alla étudier à Padoue en Humanitez, en Philosophie, & en Droit. Il partit le 31 Mars; mais la date de son retour n'est point marquée : il est sûr cependant qu'il étoit à Nozeret au mois de Juin de l'année fuivante; car on a une lettre de lui, écrite ce moislà & datée de cette ville. Son plus long sejour fut à Padoue, & il rapporte dans les lettres qu'il écrivit de cette ville, plusieurs particularités fur les Professeurs qui y enseignoient calors', & les Savans qui y vivoient.

Erasme lui marquoit dans une de ses Lettres, qu'un des avantages qu'il

avoit '

des Hommes Illuferes? voit retiré de son séjour auprès de G. Cou-·lui, avoit été de se preserver de la sin.

contagion des opinions nouvelles. On ne sait quels étoient les sentimens de Cousin par rapport à la Religion du vivant d'Erasme; mais il est sûr qu'il donna dans la suite dans ces opinions nouvelles, dont Erasme croyoit l'avoit preservé, comme il paroît sans peine par ses écrits. Il falloit qu'il fût connu à Rome sur ce pied-là, puisque le Pape Pie V. ordonna en 1567. à l'Archevêque de Bezançon de le faire arrêter comme suspect d'heresie. Le Bref de Pie V. daté du 8 Juillet 1567. se trouve à la p. 167. du tom. 7º. des Miscella. nea de Baluze.

Il fut en effet mis dans les Prisons de l'Archevêché de cette ville, où il mourut bientôt après la même an-

née, âgé de 61 ans.

Quoiqu'il eût quitté dans sa jeunesse l'étude du Droit, il ne laissa pas dans la fuite de cultiver les connoissances qu'il avoit aquises en cette science pendant le peu de temps qu'il y avoit donné. Il s'appliqua aussi à la Medecine, plûtôt par cu-Tome XXIV.

G. Cou-riolité, que pour en faire aucun usa-

IN. ge.

On voie par ses Lettres, qu'il a toujours vêcu dans une Espece de disette, & qu'il a eu longtemps des procès à soutenir, soit pour son Canonicat, soit pour d'autres sujets.

Catalogue de ses Ouvrages.

Gilberti Cognaii, Nozereni, Opera multifarii argumenti, lettu & jucunda; & omnis generis Professibus, veluti Grammaticis, Oratoribus, Poetis, Philosophis, Medicis, Jureconsultis, ipsselomos digesta. Bassilea. Henricus Petriz, 1562. in-sol. Trois tomes, qui ne font qu'un volume raisonnable. Plusieurs Ouvrages contenus dans ce Recueil, avoient deja été imprimés feparément, comme on va voir par le détail que je vais en donner.

Le premier volume contient en 436 pages les Ouvrages suivans.

1. Basslii Magni de Grammatica
Exercitatione Grace & Latine, Gilberto Cognato Interprete. Basslea 1533.
in-8°. La version de Coussin a été incerée dans la plûpart des Editions
des Ocuvres de S. Bassle, mais seu-

des Hommes Illustres.

Jement dans l'Appendix; car l'Ou- G. Coud viage Grec n'est pas de S. Basses sin.

mais de Manuel Moschopulus, suivant Marin Crussus, qui le lui donne dans sa Turco-Grecia p. 44.

2. Apollinarii interpretatio Pfalmi quinquagesmi versibus Heroicis; Decem Pracepta ex Nicephoro Xantopulo, & dia quadam, Grace & Latine, Interprete G. Cognato. Imprimés en 1560. avec quelques autres Fraductions.

3. Zenodoti, qui Didymum ac Tarreum in compendium redegit, Proveribia, Grace. Gilb. Cognato Interprete.
Imprimés en 1560 avec les traductions precedentes. Zenodote, dont le veritable nom est Zenobe, étoit un Sophiste, qui vivoit, suivant Suidas, du temps de l'Empeur Adrien.

4. Paræmiarum Sylloge, Gilberto Cognato collectore & Interprete, quas Erasmus in suas Chiliadas non retulit, exceptis paucis, quarum varia est lectio & expositio. A la suite de l'Ouvrago precedent. Jean Albert Fabricius s'est trompé, dans sa Bibliotheque Gréque tom. 3, p. 283, quand

G, Cou-il s'est imaginé que c'étoit là la trasin. duction de l'Ouvrage de Zenobe. Le mot d'Interpres a été apparem

Le mot d'Interpres a été apparemment la cause de son erreur; il a cru qu'il signifioit ici Traducteur, au lieu qu'il signifie Commentateur C'est en esset un explication dans le goût d'Erasme de 530 Adages ou Proverbes tant Grees que Latins.

5. Syntaxeos & Profodia Latina Tabula. Ces tables, qu'il composa pour l'usage de ses Disciples, ont été imprimées à Baste en 1542. avec quelques autres Ouvrages semblables.

tore Collectanea, cum Scholiis. Imprimés à Basse en 1544. Avec le traité

suivant.
7. Partium Oratoria facultatis difiributiones. Ce sont des Tables tirées du second livre de l'Orateur de Ci-

6. Ex Ciceronis libro primo de Ora-

ceron.
8. De Imitatione sententia, ad Joannem Metellum. Ce n'est qu'une Lettre de deux pages.

9. De Officio Famulorum. Paris. 1537. in-8°. It. trad. en Anglois. Londres 1543. in-8°. It. Imprimé ayec des Hommes Hlustres. 53

Ies deux Ouvrages suivans & quel- G. Couques autres en 1536.

10. Oeconomica Aristotelis , G. Co-

gnato Interprete:

11. Oratio in Concordia Commendationem, & discordia detestationem. Imprimée separément avec quelques Lettres écrites à G. Cousin. in-4°.

12. Consolatoria Otatio ad Henrieum Colinaum, Casari in Burgundia' à Conssi, in morte Matris. Ce discours, qui est fort long, est suivi de quelques lettres de differentes personnes & de Cousse même, sur des sujets semblables.

13. C. Nucillani Oratio adversus Rhetoricen atque Eloquentiam, ad Franciscum Floridum Sabinum. Ce C. Nucillanus n'est autre que Gilbers

Cousin.

14. Epistola. Il y en a seulement 17. avec quelques autres, qui lui sont adresses. Elles renserment quelques particularités de la vie de Cousin: mais v'est un grand désaut qu'esles ne soient point toutes datées, & rangées suivant l'ordre des temps.

15. Brevis ac dilucida Burgundie fuperioris, qua Comitatus nomine cen-

G. Cou-setur, descriptio. Basilea. Oporin. 1552; in-8°. Avec quelques opuscules &

divertes Pocfies de Coufin. C'est un de ses Ouvrages les plus curieux & les plus interessans; on y trouve bien des particularités de sa vie & de sa mille avec des dates qu'on ne trouveroit point ailleurs. On voit à la sin: Oratio sunebris in Exeguiis illustrissime Principis Margarite Autonio Saxano; tertio Idus Junii 1532.

16. Philiberti à Chalon, Aurengioram Principis, rerum gestarum Commentariolus, Basilea 1552. in-8°. avec l'Ouvrage precedent.

17. Brevis admodum totius Gallia descriptio. Avec les Ouvrages precedens.

18. Topographia Italicarum aliquot Civitatum. C'est une Relation de son voyage d'Italie contenue en six Lettres.

19: Gallia Populorum, Urbium, Fluviorum & Montium, Index Latino-Gallicus, ordine Alphabetico digeflus.

20. Chronicon Sultanorum & Principum Turcia, serie continua, usque ad Soscymannum Magnum. 21. Poematiorum libri 1v. Il n'y a G. Couque les trois premiers livres qui sin. foient de Coufin, le 4º est de disterens Auteurs & à sa louange.

Le second Volume renferme en 322 pages les Ouvrages de pieté, dont quelques uns n'avoient pas été, encore imprimés. Ce sont les suivans.

22. De Tropis scriptura sacra liber.

rigenis liber unus.

24. Intellectuum liber. Il y est traité de la difference de la Loy & de l'Evangile, des Gentils & des Juiss, de l'Esprit & de la Chair.

25. De usu, sive sine Legis, & Evangelii , ex Pauli sententia, Synopsis.

16. Timetes, seu censoria virgula, libellus, quo quorumdam bominum mores notaniur. Bassea 1560. in-8°. Cet Ouvrage a été traduit en François, comme je le dirai plus bas.

27. Annotationes in D. Hieronymi Lucubrationes veras & Pfeudepigraphas atque alienas, scriptis ipsius administas. Ces Remarques ne son que de simples mots, souveat critiques, sur certains passages; il en est de inième des suivantes.

E iiij

28. Annotationes in aliquot Augus fini loca. SIN.

> 29. Annotationes in Erasmi Apophshegmata & Alberti Pii Carpenfis Responsionem ad D. Erasmi expostulationem.

30. De Panitentia & immensa Doi

erga nos benignitate Paranesis.

3 1. Apologeticus pro Erasmica Exomologest. Le fentiment de Coufin fur la Confession, est qu'elle n'a éré instituée que par l'Eglise, qui peut aussi l'abolir pour de justes raisons, . & que l'absolution du Prêtre n'est que declaratoire; c'est ce qu'il pretend faire voir dans tout cer Ouvrage. .

32. Pfalmorum XIII. & LIII. Explicatio. Imprimée separément sous ce titre : Deum esse assertio , ex Davidis & Pauli sententia adversus Atheos. Basilea 1555. in-8°.

33. Explicatio Pfalmorum L. C CXV.

34. Commentationes in Virginis, Zacharia , & Simeonis Cantica.

3 5. De Christi Nativitate Oratio. 36. Oratio de Christi Morte. Cousin

a lui même traduit en François ces s

des Hommes Illustres.

deux discours, avec quesques autres G. Congices de sa façon, & sa traduction sin.

a été imprimée sous ce titre. De
l'Office d'un Sérviteur. L'Oeconomie
d'Aristote. La louange de Concorde.
Deux Oraisms sur la Nativité Emort de N. S. J. C. Le Censeur des
Mœurs. Déclamation contre la Rhetorique. (Toutes ces pieces sont en
prose, les suivantes sont en vers)
Extrait d'une Tragedie de l'homme
affligé. Epitaphes de Dame Jeanne
Cousin. Lyon 1561. in-8°:

37. Anacrifis sive Preludium ad D.Pauli scriptam Romanis Epistolam, &
in ea de Pauli nomine, genere, religione, dostrina, facundia, & ardore animi, deque aliis dotibus divinis, quibus inter cateros longe pracelluit; tumde numero Epistolarum & ordine.

38. In Epifolam D. Pauli ad Romanos ab «Ægidio Delpho Carmine expressam Annotationes. On voit à la tête l'Ouvrage de Gilles Delphus, qui avoit à déja été imprimé à Paris en 1507.

39. Vita aliquot Christianorum. Ces vies qui font fort courtes avoient déja été imprimées avec l'Historia : Certaminis Apostolici Abdia Babylonici. Basslea. 1552. in fol.

SIN.

40. Calendarium. On y voit les fêtes des anciens Romains, celles des Juifs, & les principales des Chrétiens.

41. Precationum liber. Ce livre renferme des prieres pour toutes sortes d'occasions. Il n'y est pas mention de l'intercession des Saints, l'Auteur a retranché des prieres ordinaires de l'Eglise qu'il rapporte, tout ce qui pouvoit y avoir rapport. Il fait parler ainsi un penitent à son Confesfeur. Oratum te velim ut meam confessionem placide audias, & mihi absolutionem remissionemque peccatorum ex verbo dei adnuncies. Il n'est pas étonnant après cela qu'on lui ait fait des affaires fur sa Religion.

42. Odarum sive Carminum sacrorum liber unus. Ce sont des paraphrafes des trois premiers Pseaumes, du 50e & du 136e. & quelques autres petites pièces.

Le troisième volume renferme en 207 pages les pieces suivantes.

43. Flosculi Seneca. Ce sont des endroits choisis, tires de tous les Ouvrages de Seneque.

44. Martini Episcopi Dumiensis

Formula honesta vita, sive de quatuor G. Cov Virtutibus Consarcinatio. Cum Prefa-SIN. sione Gilb. Cognati. Ce Traité que quelques endroits pris de Seneque avoient fait attribuer à cet Auteur. avec les Ouvrages duquel il a été souvent imprimé, a été publié de nouveau dans un état plus parfait qu'il n'avoit été jusques-là, & sous le nom de son veritable Auteur, par Gilbert Cousin à Baste en 1543. Quoique la courte preface de l'Éditeur ne renferme rien de condamnable , Possevin cependant ne la peut Souffrir; Ea, dit-il, ut hominis haretici & in Romano Indice proscripti, delenda est. (Apparatus V. Martinus.)

45. Dicta quedam ex Opusculis Ci-

ceronis.

46. Gellianarum Noctium facula, Gilberto Cognato impubere adhuc prelucente. Ce sont encore des endroits

choisis d'Aulugelle.

47. Sorbone Theologi ad Ciceronianos Etonicos. C'est une Epitre ironique, où les Theologiens de Sorbonne veulent désendre leur stile barbare & peu Latin, par de longs passages, de Théodores sur la vanité des

G. Cov-Sciences humaines. Coufin y a pris 10 nom de Courinus Nucerinus.

48. Publii Poera Mimi, hoc est sentenia lepida & sessiva ad Communem. Sermonis usum accommodatissima ab Erasmo restituta. Elles sont suivies de Sententia Prosana ex diversis seriptoribus in Communem puevorum usum collesta. Cette Collection est de Consin.

Voila le contenu de ce Rectieil des Oeuvres de Coufin. Mais elles n'y font pas toutes; il en a fait encore plusieurs autres, dont il faut parler.

49. Epistolarum Laconicarum as Seicclarum farragines due, ex Gracis E Latinis Autoribus collecta & Latine edite à G. Cognato. Basslea 1543. in-16. It. Magna accessione locupletata. Basslea 1554. in-16. deux vol. Le premier volume contient les Epitres originairement Latines, & le sécond celles qui sont traduites du Grec: Il y en a plusieurs de Gousin; qui les a données sous le nom de Nucillus, que Jean Albert Fabricius p. 431. du 1º tome de la Biblisheque Gréque a soupçonné mal à propos

50. Luciani Opera Grace & Latine , cum Argumentis Micylli , Gilberti Cognati notis, & Joh. Sambuci Annotatiunculis. Basilea 1563. in-8°. Quatre, valumes. It. Basilea 1602. & 1619. in-8°. Quatre tomes. Jacques Thomasius a remarqué dans sa Dissertation de Plagio Litterario, que ce qu'on lit dans les Notes de Cousin, fur les anciens Philosophes des Gaulois, se trouve en propres termes dans le 3e Chapitre du premier livie des Adversaria de Pierre Pithou. fans qu'aucun d'eux fasse mention de l'autre, & témoigne ignorer lequel des deux est le plagiaire. Il est sûr que ce n'est point Cousin, puisque fes notes ont paru deux ans avant les Adversaria de Pithou, qui ont été imprimés pour la premiere fois en 1565.

51. Antonii Garronis Commentarius in Tiulum Digesforum de Origine Juris. Cum Gil. Cognati Epistola de Legalis Studii ratione, & Justiniani Legibus de Re Rustica. Basilea 1543. in-12. L2 Lettre de Cousin qui est de

G. Cou-l'an 1536. se trouve aussi à la p. 317. sin. du premier volume de ses Oeuvres.

52. Georgii Trapezumii Exposiio in illud Joannis: si eum volo manere &c. Basilea 1543. in-8°. Avec une Epître dedicaroire de Gibert Cousin, qui sit imprimer cet Ouvrage, adressée à Antoine Perenot de Granvelle, Evêque d'Arras, qui sut depuis Cardinal.

53. In Horatium Note. Ce sont quelques remarques detachées qui ont été inserées avec celles de trenteneus, autres Commentateurs d'Horace dans une édition de ce Poete, faite à Besle en 1580. in-fol.

54. Precationum liber primus, fecundus observationum in Allegorias Originis; tertius de Tropice dictis in Sacra scriptura, Basilea 1545, in-16. Ces petits Ouvrages se trouvent dans le Recueil des ses Oeuvres.

55. Gilberti Cognati ad Petrum Richardotum Epistola, dans un livre intitule: De Jesu Christi Sacerdotio Narratiuncula, una cum Jacobi Ant. Marcelli ad Renatum Sicilia Regem, G. Cognati ad P. Richardotum Epistolis, Accessu Machometis vita per, des Hommes Illustres. 63 Georgium Hermonymum versa 1541. G. Couin-8°. 51N.

56. Poemata aliquot insignia illustrium Poetarum recentiorum, hactenus à nullis fermè cognita aut visa. Basilea. Robertus Winter 1544. in-16. It. Ibid. 1557. in-16. Je n'ai vû que la premiere édition de ce Recueil, qui ne porte point le nom de Cousin, mais qui lui est attribué dans un Catalogue Manuscrit des Auteurs de la Franche-Comté, fait par un habile homme, que j'ai entre les mains. Il est à presumer qu'il le publia pour l'utilité des jeunes gens qu'il instruifoit. Comme il est rare & peu connu, & qu'on y voit des piéces singulieres , & qui ont leur merite , je ferai ici le détail de ce qui y est contenu. Voici done ce qu'on y trouve.

Laurenii Mondanarii Villa, ad Rev. Cardinalem Trivultium. C'est une description de la maison de Campagne de ce Cardinal; l'Auteur, qui est fort peu connu, avoir le genie poetique. On a encore de lui Miscellanea disticha ad vita institutionem. Antuerpia, Planin. in-8°.

Petri Bembi Benachus, ou le Lac de Garde. 64 Mem. poar fervir al Hift.

G. Cou- Augustini Beatiani Epigrammata
sin. quatuor, & Verona ad Clementem
VII. P. M. Cet Auteur n'est consus
que par ces Poesses, qui ont de la
force & de l'élevation. On y voit
qu'il étoit de Verone.

Camilli Palaoti, Bononiensis, A-

mor.

Julii Camilli Amphitheatrum ad Petrum Bembum. Cet Auteur étoit de Florence.

Aaronis Batalai Plausus. Ce sont plusieurs distiques ou autres pieces de vers à la louange de Charles-Quint.

Eucharii Synesii Romulus, querela

Bucolica.

Baptista Persii Thyrsis , querela Bucolica

Joannis Arnoleti Nivernensis Fides, ad Joannem Parentem Secretarium Regium.

Ejusdem spes ad Dominicum Phizelium.

Ejusdem Charis; ad Joannem Bourgoinum, Jeannis Parentis Proneposem ex sorore.

Ejujdem Thronodia in acerbum interitum Principis Caroli Clivensis.

Ejus dom

des Hommes Illustres. Éjusdem Argumenta in Aneidem, G. Cou: O varia Carmina. On y voit que sin.

l'Auteur, qui étoit de Nevers, enseignoit les Belles-Lettres dans le College de cette ville.

· Bucii Anicola Europa lamentans; seu Lamentatio Europa ad Carolum V. Casarem, & Ferdinandum Romanorum Regem , fratres ; & Transylvania. Ces deux pieces sont fort courtes.

Francisci Philelphi Puerilis institutio hecatosticha. On voit à la tête une espece d'Epître dedicatoire sous ce titre: Antonio Agidio Nuceriensi Bano, mediocrifque literatura colond. ac ejus conthorali Anna Curiali, Nicolai Bona-Spei , Trecensis, carmen tumultuarium.

Jani Vitalis , Panermitani , Archangeli. Ce sont trois longues Hymnes fur les trois Archanges, Michel, Gabriel, & Raphael, precedées d'une dedicace en profe à Antoine Nerli Florentin; datée de Rome le 1 May 1516.

Petri Cursii Roma , seu oratio ad bumani generis servatorem in Urbis excidio. Avec une Epître en prose sur le même sujet datée: Ex Urbis ca-

Tome XXIV: -

Į,

G. Cou-davere tertio Cal. Decembris 1527.

Claudini Budini Carnotensis Episto-SIN. la, ad Clarissimum Poetam Regium Faustum Anderlinum , Praceptorem suum quam optime meritum.

Pauli Cerrati Albensis in Ill. Gulielmi & Anna Montisferrati Princi-

pum nuptiis Epithalamion.

Pauli Belmisseri , Pontremulani Elegia: 1º. Francisco Gallorum Regi & Hierusalem Christianissimo. C'est le titre qu'il donne à François I. 22. De difcessu Pontificis in Galliam. 3. Ad Clementem P. M. prognostica de futuris. Oda pro Henrici Filii Regia Maj. nupilis Massilia celebratis anno 1533.

Quintiani Stoa Elegia, qua deflet Philippum Beroaldum Bononiensem, Monodia & Threni. La plûpare de ces Poetes ont été inconnus à Baillet; qui n'en a pas fait mention dans ses Jugemens des Savans.

57. Sylva Narrationum , libris fex, quorum primus . Esopica, secundus Poetica, tertius aliquot scriptorum Enlogia, quartus rerum inventores, quintus antiquas res cognitu necessarias, fextus tragica & prodigiosa continet. Bafilee 1547, in-16. It. Lugduni 1548.

G. Cov.

5.8. Sylva Narrationum, qua magna sin. rerum partim à casu sortunaque, partim à divina humanaque mente evenientium varietas continetur, libris

octo. Bafilea 1567. in-8°.

59. Philiberti à Chalon Aurengia Principis rerum gestarum Commentariolus, Dominico Melquitio Autore, Oratio Nicolai Perrenoti à Granvella, Casaris locum tenentis in Womacense Colloquio habita VII. Cal. Decembris anno 1540. & Christophori Pannonii ad eundem Elegia. in-4°. fans date. C'est Cousin qui a publié ces Ouvrages.

60. Casarii Arelatensis Episcopi Homilia 40. edita à Gilb. Cognato. Basi-

lea 1558. in-8°.

61. Il y a quelques lettres de sa façon dans les dernieres éditions des Epistola obscurorum Virorum.

62. Arnobii, in aliquot Evangelistarum locos annotatiuncula. Basilea 1543. in-80. Cet Ouvrage a été imprime par les foins de G. Coufin.

63. Pugna Porcorum P. Porcii Poeta. Ce Poeme dont tous les mots c ommencent par la Lettre P. & qui

G. Cou-est d'un Jacobin Flamand, nommé Jean Leon Placentius , a été imprimé SIN. à Baste par les soins de Gilbert Con-

sin, qui a mis à la tête une Lettre, dont tous les mots commencent auf-

fi par un P.

64. Il y a quelques pieces de lui tant en prose qu'en vers, dans le Recueil intitule : Pafquillorum tomi duo. Eleutheropoli (Bafilea) 1544. in-20. L'Antithesis Christi & Pentisicis p. 26. est de sa façon, car elle se trouve parmi ses Poesies.

Cousin a fait encore plusieurs autres Ouvrages, dont il est fait mention dans l'Epitome de Gesner, mais dont je n'ai pas par ce livre une idée assez nette, pour pouvoir en parler ici.

Cet article est tiré de differens endroits des Ouvrages de Gilbert Cousin.



#### SETH WARD

SETH Ward naquit au mois d'A. S. viil 1617, à Bunting ford, petite WARD. ville du Comté d'Hersford en Angleterre.

Son pere, qui étoit un Procureur fort renommé dans le pays, ayant remarqué en lui de la disposition & du goût pour les Sciences, prit soin de lui faire apprendre les élemens de la langue Latine. Quand il se trouva affez avancé pour entrer dans une Université; il Penvoya à Cambrige, où il su reçu dans le College de Sidney, & il s'y sit bientôt aimer & estimer par son application au travail, par sa douceur, & par ses manieres obligeantes.

Son goût particulier le portoit à l'étude des Mathematiques, & il s'y donna avec beaucoup d'ardeur & de fuccès. Ayant fait connoissance avec Charles Scarborough. Etudiant du College de Caiur, qui avoit la mène inclination; ils allerent ensemble trouver-Guillaume Oughtred, qui de l'enter en conserver de l'autre oughtred, qui de l'enter en conserver de l'autre oughtred, qui de l'enter en conserver de l'enter en c

SETH vivoit alors à Albury dans le Comté. Ward: de Surrey, pour le confulter fur quelques endroits de fa Clavis Mathematica. Ce Mathematicien fur fi charmé de la peine qu'ils avoient prife, qu'il fe fit un plaifir de leur donner tous les éclaircissemens qu'ils

pouvoient souhaitter.

Ward de retour à Cambrige, y enseigna à quelques jeunes gens la Clavis Mathematica, & se fit par-là de la reputation. Mais les guerres civiles étant survenues, il fut arrêté en 1643. à cause de son attachement au parti du Roy , privé de la place qu'il avoit dans le College de Sidney, & mis en prison dans celui de S. Jean. Lorsqu'il fut en liberté, il se retira chez un Gentilhomme de ses amis, où il demeura jusqu'à la fin des Guerres. Il fue alors fait Chapelain de Thomas Wenman de Thame-Park dans le Comté d'Oxford.

En 1649, ayant changé de principes par rapport au Gouvernement, & étant devenu Republicain, fes amis le firent mettre au nombre des Commissaires préposés pour la Redes Hommes Illustres. 71

connation de l'Université d'Oxford, SETHlui firent donner une chaire de Professeur en Astronomie dans cette Universités, vacante par l'expussion de
Jean Greaves, & lui procurerent
ane place dans le College de Wad-

Au mois d'Octobre de cette année, il fut incorporé en qualité de Maître-ès-Arts à l'Université d'Oxford, & prit possession de la Chaire d'Astronomie, après quoi il prêta le Serment à la Republique d'Angreserre

gleterre. En 1654 il se sit recevoir Doc-

bam.

teut en Theologie, & deux ans après il fut nommé Chantre de l'Eglife d'Exeter, dignité dont il ne pût prendre possession qu'en 1660. Ce sur vers le même temps qu'il sut fait Membre de la Societé Royale.

Le Docteur Gauden, Evêque d'Exeter, ayant été transseré en 1662, à l'Eveché de Worcester', Seth Ward sur nommé pour lui siteceder dans celni d'Exeter, & il sut sacré le 20 Juillet de la même année; mais il ne le garda pas longtémps; ayant été transseré à Salisbury le 12 Septembre 663.

S. En 1671. il fut fait Chancelier de . WARD. l'Ordre de la Jarretiere; dignité qui avoit été remplie par des Laïaques pendant environ 194 ans.

En 1683, il fonda à Salisbury une maison pour l'entretien de dix pauvres Veuves de Ministres. Il en son da l'année suivante une autre dans sa ville Natale pour quatre hommes se quatre semmes âgées, qui eussent toûjours vêcu d'une maniere reglée, se que quelque accident eût reduits à un état de pauvreté.

Il mourut dans sa maison de Knightsbridge près de Londres le 6 Janvier 1689, dans sa 72e années; mais on transporta son corps à Salisbury, où il sut enterré dans la Ca-

thedrale.

C'étoit un homme fort versé dans les Mathematiques; se douceur & se manieres lui acquirent l'amitié de toutes les personnes avec lesquelles il eut à vivre, & l'on peut dire que cela ne contribua pas peu à le faire élever aux dignités dont il sut revêtu. Ce qu'on peut sui reprocher, c'êst qu'il n'a pas été constant dans ses principes à l'égard de son Prince,

Res Hommes: Illustres: 7,3
8c que l'interest paroît l'en avoir fair changer plusieurs fois. Dans le com-Ward.

mencement des troubles il sut bon Royaliste; lorsque l'autorité du Parlement. commença à prévaloir, il devint Republicain; au retablissement de Charles II. en 1660. il redevint Royaliste, & eut-même soin de saire valoir ce qu'il avoit sousser pour avoir été attaché au Roy Charles I. afin qu'on oublist qu'il avoit dans la suite abandonné son parti; en quoi il réussit selosses.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Essai Philosophique sur l'existena
ce & les attributs de Dieu, l'immortalué de l'Ame, & la verité & l'autorité de l'Ecriture. (cn Anglois) Oxford 1652. in-8°.

 De Cometis , ubi de Cometarum natura differitur. Nova Cometarum

Theoria, & novissimi Cometa historia proponitur. Pralectio Oxonii habita.

Oxonii 1653. in-4°. 3. Inquistio in Ismaelis Bullialdi Astronomia Philolaica fundamenta. A la suite de l'Ouvrage precedent.

4. Idea Trigonometria demonstrata
Tome XXIV.

74 Mem. pour fervir à l'Hist. in usum juventutis Oxoniensis. Oxonii

WARD. 1654. in-40.

5. Vindicia Academiarum; ou Courtes Remarques sur le livre de Jean Webster, imitulé: Examen des Universites. (en Anglois) Oxford 1654. in-4°. On voit à la tête une lettre à l'Auteur par un Anonyme qui signe seulement N. S. Lettres, qui sont les dernieres du nom de Jean Wilkins, qui l'a écrite.

6. Appendix touchant ce que M. Hobbes & Guillaume Dell om publié sur le même sujet. (en Anglois) A la

suite du livre precedent.

7. In Thoma Hobbii Philosophiam Exercitatio Epifolica, ad D. Job. Wilkinsium Guardianum Coll. Wadhami. Oxonii 1656. in-8°.

8. Appendicula ad Calumnias ab codem Hobbio, in sex documentis nuperrime editis, in Authorem congestas, responsoria. Avec l'Ouvrage precedent.

9. Astronomia Geometrica, ubi Methodus proponitur, qua primariorum Planetarum Astronomia, sive Elliptica, sive Circularis possi Geometrica absolvi. Londini 1656. in-8°.

des Hommes Illustres. 10. Sermons fur divers sujets. (en Anglois) Londres 1673. & 1674. in- WARD. 8°. Ces Sermons, qui sont au nombre de fept , ont été pour la plûpart imprimés separément, dans le temps qu'ils ont été dits.

 La Victoire des Chrétiens sur la mort : discours prononcé aux funerailles de George Duc d'Albemarle, dans l'Eglise de S. Pierre de Westminster, le 30 Avril 1670. (en Anglois) Londres 1670. in-40.

12. Le Cas de Joram : discours prononcé devant la Chambre des Pairs le 30 Janvier 1673. sur le dernier verset du 6 Chapitre du second livre des Rois. (en Anglois) Londres 1674. in-4°.

13. Il a revû & fait imprimer à Londres les Ouvrages de Samuel Ward, Principal du College de Sidney à Cambridge , intitulés : Determinationes Theologica , Tractatus de Justificatione, Pralectiones de Peccate Originali.

V. Antonii Wood Athena Oxonien-

fes tom. 2. p. 826.

## QUIRIN REUTER.

Q REU-

Otrin Reuter naquit le 27 Septembre 1558. Mosbach, petite ville du Palatinat du Rhin fur le Nechre, de Jean Reuter, & de Barbe Cilner, tous deux d'honnêtes familles.

Il apprit les premiers élemens de la langue Latine dans la patrie, & lorsqu'il eut dix ans, on l'envoya à Heidelberg, où après ses Humanités, il étudia en Theologie sous Pierre Boquin, Emanuel Tremellius, & Je-

rôme Zanchius.

On lui avoit donné en 1573, une place dans le College de la Sapience, où ces Professeurs enseignoient; parmi les étudians qui y étoient entretenus aux dépens de l'Electeur Frederic III. Mais ce Prince qui professoie la Religion Calviniste étant mort le 26 Octobre 1576. & Louis IV. son sils, qui lui succeda ayant embrasse la Consession d'Augibourg, tous ces Professeurs & leurs disciples, qui étoient Calvinistes, surent

des Hommes Illustres. 77
chasses en 1377, des places qu'ils oc- Q. Retocupoient; & tout ce que Renter put Terrio
obtenir par l'entremise de Nicoles
Cifner, son parent, sut une petite
bourse dans le College qui sut de
puis appellé de Cassimir.

Il la quitta en 1578, pour aller à Neuflat, où le Prince Iean Cafmir frete de l'Electeur Palaint, venoit de laire ouvrir une Ecole, & où Daniel Toffan l'avoit invité de se rendre.

Il ne demeura pas deux ans en celicu; car Charles Oftevius y étant allé, fit entendre à Reuter qu' André Dudith fe feroit un plaifir de le recevoir chez lui, & de lui donner la conduite de fon fils ainé. Ce partiplut à Reuter, qui demanda auffitôt fon congé au Prince Cafimir. On le lui accorda, mais à condition qu'il reviendroit dans le Palatinat, lorfqu'on y auroit befoin de lui, & qu'on le redemanderoit.

Reuter se rendit donc à Bressau le 13 Avril 1580, auprès de Dudith; & prit soin de l'instruction de son sils aîné, à qui il apprit les Belles-Lettres, la Philosophie, & la Theologie. Il étoit occupé de ce travail,

Q. Reu- lorfqu'il reçut des Lettres de Toffan du 11 Avril 1582. qui le rappelloient TER. dans le Palatinat.

Dudith eut bien de la peine à le laisser partir, mais ne pouvant s'en dispenser, il le recompensa liberalement de ses peines, & conferva toûiours de l'amitié pour lui.

Reuter retourna à Neustat au mois de Mars de l'année suivante, & comme il n'y avoit point de place fixe, il sut quelque temps occupé à suppléer pour les Regens & les Mini-Arcs.

L'Electeur Louis IV. étant mort en 1583. Jean Casimir, son frere, qui fut chargé de la tutele de Frederic IV. fon fils & fon fuccesseur , & qui professoit la Religion Calviniste la retablit dans le Palatinat & fit tenir en sa presence une conference à Heidelberg en 1584 entre ceux de cette Religion, dont Reuter fut le Tenant, & les Lutheriens.

Peu de temps après, c'est-à-dire au mois d'Avril de la même année, il fut chargé de regenter la seconde dans le College de cette ville.

Il quitta cette place fur la fin de

des Hommes Illustres.

l'année, pour aller être Ministre or, Q. Reudinaire à Bensheim.

11 fe maria le 24 Août 1585. & kpoula Marie Anasasse, fille de Jean Anasasse, originaire des Pays-Bas, qui ayant abandonné son pays, pour cause de Religion, s'étoit retiré dans le Palatinat, où il avoit été fait Inspecteur de l'Eglise de Baccarach.

Il ne fut Ministre de Bensheim, que jusqu'en 1587. qu'il alla remplir un semblable poste à Neuhausen.

Au mois de Novembre 1589. il fut nommé Professeur de seconde dans le College de la Sapience à Heidelberg, & deux ans après il se sit recevoir Maître-ès-Arts.

Sa destinée étoit de changer frequemment de postes & de demeure, Ainsi en 1593, il abandonna le séjoux d'Heidelberg, pour aller à Spire être Ministre de l'Eglise de S. Gilles. Il sur rappellé dans cette premiere ville en 1598, pour prendre la place de Prosesseur de la premiere Classe de La Sapience, que David Pareus venoit de quitter, pour prendre celle de Prosesseur en Theologie.

G iiij

Q Reu- En 1601. il reçut le degrè de Docreur en Theologie, & l'année fuivante le Senat Academique ajouta à fon premier emploi, celui d'enfeigner l'ancien Telfament.

En 1607. il fut nommé Recteur

de l'Université d'Heidelberg.

En 1611. il eut le chagrin de peradre un de ses fils nommé Jean Quizrin, jeune homme âgé de 16 ans qui promettoit beaucoup; depuis et temps-là il ne fit plus que languir.

Il'mourut à Heidelberg le 22 Mars

1613. dans sa 55° année.

Il avoit eu douze enfans; mais trois seulement lui survécurent. Le seul fils qui lui resta, nommé David, sut Ministre de l'Eglise d'Heppenbeim.

Voici son Epitaphe, qui fut mise dans la Chapelle de l'Université; où on l'enterra.

# A Dee ter Opt. Max.

Quirinus Reuterus Mofb. Th. Dott. inclyte Haidelb. Acad. Prof. Ill. Coll. Sap. Ephorus. Anno 1613. 11 Cal. April. Matut. Sept. ex laboriofa hac des Hommes Illustres. 81
erumn. Schola in celest. Beator. Acad. Q. REUN
migrare jussus, corporis sui depositum TER.
in hoc supreme schole seminario conditum habet. Natus an. 54. Mens. 5.
Dies 12.

Ipso autumnali aquinoxio ejusdem anni maritum desideratiss. Equuta conjuge mastissma Maria Anastasia, dubdenum liberorum matre ex eodem conjugio, ex quibus Joannes Quirinus spèi praclare adolescens, 16 annos natus, anno 1611. Il Cal. Aug. non sine magno parentum desderio extinctus, proxime hic accubat.

Catalogue de ses Ouvragés.

1. Commentarius in Exodum. Francofurti ad Oderam 1616. in-4°.

2. Commentarius in Obadiam. Ibid. 1617. in-4°. 3. Andrea Dudithii Orationes in

3. Anare Dudini Vationes in Concilio Tridentino habita. Apologia ad D. Maximilianum II. Imper. Commentarius pro conjugali libertate, cum Appendice Epistolarum DD. Imper. & Principum Germania Orationum, ac Scriptorum aliquot. Studio & opera D. Quírni Reuteri; Palaimi, Prosessis in Academia Heidelbergensi. Offenbachi 1610. in-4°. Reuter a 11115 à 1

82 Mêm. pour servir à l'Hist. Q. Reu-la tête une vie fort étendue de Du-TER. dith.

4. Conradi Heresbachii Rei Rustice libri quatuor, universam agriculture disciplinam continentes, repurgati & audii. Spire 1595. in-8°. Ce sut Reuter, qui eut soin de cette édition.

5. Zacharia Urfini opera Theologica in tres tomos tributa , & Quirini Reuteri Studio & opera edita. Heidel-

berga 1611. in-fol. trois tomes.

6. Hieronymi Zanchii Commentarius in Epiffolas Pauli ad Philippenfes, Coloffenfes & Thessalonicenses. Neostadii 1995: in-fol. Reuter, qui étoit ami de Zanchius, sous lequel il avoit étudié en Theologie, & aveç qui il avoit demeuré à Neusta, & à Heidelberg, se chargea après la mort de ce Theologien Calviniste arrivée le 19 Novembre 1590. de revoir ce Commentaire, d'y faire les additions necessalors, & de le donner au public.

7. Nicolai Cifneri Opufcula Hiftorica, Politica, Philologa, Juridica, in quatuor tomos tributa & notis illufirata à Quirino Reutero. Francof. 1610,

des Hommes Illustres. in-8°. J'ai déja dit que Nicolas Cif- Q. Revner étoit parent de fa Mere.

8. Oratio de vita & morte Ill. Principis Joannis Casimiri. Heidelberga 1592. in-40. Jean Casimir, Administrateur de l'Electorat Palatin, Frederic IV. fon neveu, mourut cette année 1592.

9. Juhilaus primus Collegii Sapientia, quod est Heidelberga, in Academia Panegyri celebratus. Heidelberga

1606. in-4°.

10. Joannis Cyrenii Paraschii Nota in Ciceronis Orationem pro S. Roscio Amerino. Spira in-8°. Reuter s'est caché ici sous le nom de Paraschius.

11. De invocatione Dei. Heidelber-

ge 1606. in-4°. 12. Theses de Magistratu Politico.

Heidelberga 1606. in-4°.

13. Aphorismi Theologici de vera Religione potissima capita Doctrina Christiana continentes. Heidelberga 1601. in-8°.

14. Disputatio de Capitibus doctrina pietatis. Manheimii 1609. in-4°.

15. Catechesis Christiana Religionis in Ecclesiis & Scholis Palatinis usta. ta. Accedunt Censura Theologorum quorumdam in hanc. Heidelberga Q. Reu-1785. in-8°. Reuter n'a d'autre pare à cet Ouvrage, que de l'avoir tra-duit en Latin.

16. Diaribe de Obiquitate. Avec l'Ouvrage precedent.

17. Responsum ad Joannis Magiri, Prapositi Statgardiani, pro Marco zum Lamb scriptum. Je ne connoîs cet Ouvrage que par Melchior Adam.

V. Son Oraison sunebre par Simon Stenius. Melchioris Adami Viue Germanorum Theologorum. Cet Auteur a copié Stenius, & a été copié lui même par Freher dans son Theatrum virorum Dostorum. p. 368.

# GERMAIN AUDEBERT.

G. Au-

GERMAIN Audebert naquit à lorleans vers l'an 1520. d'une honnête famille de cette ville.

Après avoir fait ses études d'Humanités & de Philosophie en France, il passant l'aire en 1339, n'ayant à pas encore vingt ans, dans le dessein de s'y appliquer à l'étude du Droit. Il alla pour ce sujet à Boulogne, G. Au-8. y étudia trois ans sous le fameux debert. Alcian. Il visita ensuite l'Italie, & eut soin de voir par tout les Savans qui avoient de la reputation.

Il revint de ce Voyage si content des pays qu'il avoit vûs, & & des personnes qu'il avoit pratiquées, qu'il employa le talent qu'il avoit pour la Poesse Latine à la description des villes de Rome, de Venise & de Nagles. Celle des deux premieres lui procura des marques singulieres d'estime. Car le Pape Gregoire XIII. le fit Chevalier, & le Senat de Venise lui envoya à Paris le Collier de l'Ordre de S. Mare, que l'Ambassadeur de cette Republique lui donna devant une assemblée nombreuse.

Ces honneurs n'inspirerent point de vanité à Audebert, qui se contenta toûjours de la Charge d'Elû à Orleans, qu'il remplit pendant cinquante ans, avec beaucoup de réputation. Son mérite étoit si connu à la Cour, que le Roi ayant créé un Président & un Lieutenant dans châque Election, Jui accorda le droit

G. Au- de preceder, tant qu'il vivroit, l'un DEBERT. & l'autre, comme on le voit par son

Epitaphe.

11 mourut le 24 Decembre 1598. âgé d'environ 78 ans, & non pas de plus de 80. comme le difent M. de Sainte-Marthe & son Epitaphe.

Il fut enterré dans le Cimetiere de Sainte Croix d'Orleans, de même que Nicolas Audebert son fils, Conseiller au Parlement de Bretagne, qui mourut cinq jourgaprès lui.

Voici leurs Épitaphes, qui sont écrites en lettres d'Or sur un Marbre noir attaché à la Muraille de la Galerie du Cimetiere de Sainte Croix,

en entrant à main gauche.

Cy gift Melfire Germain Audebert; naif de cette ville d'Orleans, Prince des Poetes de son temps, qui pour fa seule vertu su annobli, lui & les sseus naiz & à naître, par le très-Chrétien Roy de France & de Pologne Henri III. & fait Chevalier. Et pour comble d'honneur sa Majesté lui donna deux steurs de Lys d'Or pour mettre au Chef de sarmes, pour la decoration d'icelles. Notre S. Pere le Pape Gregoire XIII. & le Duc & Seigneurie de Venise, le fi-

des Hommes Illustres; 87
rent pareillement Chevalier, & ceux- G. Auci lui envoyerent par leur Ambassadeur DEBERT.
l'Ordre de S. Marc jusques en France.
Et nonobsant ces grands honneurs, il
sest tossioners plu à exercer l'état d'Elû

Et nanoblfant ces grands bonneurs, il sest toûjours plû à exercer l'état d'Elû dans cette Eletlion l'espace de 50 ans, tant il étoit amateur de sa patrie. Ce que considerant sadite Majesté, ayant créé & erigé un President & un Lieutenant en chaque Eletion de France, exempta ledit Messives Germain Audethet, & voului qu'il presidat & precedât l'un & l'autre. Il a écrit trois livres de Venise, un de Rome, un de Naples, deux de Sylves, trepassa l'an 1598. le 24 de Decembre, agé de 80. ans, ou environ.

Ét sous le même marbre gist Messire Nicolas Audebert, Conseiller du Roy, en sa Cour de Parlement de Bretagne, sils dudit Messire Germain Audebert, grand imitateur des vertus paternelles, qui trepassa cinq jours après son pere, en l'âge de 42 ans. Leurs ames soient

entre les bienheureux.

Audebertorum , Germani Patris , & Nicolai filii , Tumulus. Audebertorum fi quis depingere laudes

G. Au- Cogitet, ille sibi nibilo plus expli-DEBERT. cet, ac si Insane sapiens solem illustrare labo-

ret.
Parcendum verbis igitur, vanoque

labori.

Sit dixisse satis, situs bic jacet Audebertus,

Et pater, & gnatus patris cito fata secutus.

Nominat hac quisquis sîncerâ nomimina linguâ, Virtusum & laudum gazas sîmul

eruit omnes: Quas qui nescierit, communis lami-

ous qui nescierit, communis imminis expers Credatur furvis semper vixisse sub

antris.

Une Epigramme de Theodore de Beze, De sua in Candidam & Audebertum benevolentia, qui se trouve parini les Pocses de sa seunesse, a fourni à quelques Controversistes, du caractere de ceux qui croyent donner plus de poids à leurs raisons, en décriant le plus qu'ils peuvent la personne de ceux contre qui ils écripyent, occasion d'accuser Beze d'un crime

des Hommes Illustres. crime abominable à l'égard d'Au- G. Audebert, en donnant des interpreta- DEBERT.

tions malignes aux expressions d'amîtié & de tendresse qu'il y avoit fait entrer. Mais ils n'ont pas fait reflexion que le merite & la probité d'Audebert, reconnues de tout le monde, ôtoient toute vraisemblance à cette accufation, & fuffisoient pour faire l'Apologie de l'un & de l'autre à cet égard, comme l'ont montré

ceux qui ont pris leur défense. George Matthias Konig dans fa Bibliotheca vetus & nova a coupé cet Auteur en deux, dont il appelle l'un Germanus Audebertus, sur lequel il se contente de renvoyer à Sainte-Marthe, qu'il n'avoit pas consulté lui-même , & nomme l'autre Aurelius Audebertus qu'il dit avoir composé les Poemes de Venise, de Rome, & de Naples en 1603. En quoi il se trompe encore', puis qu'Audebere étoit mort dès l'an 1598.

Tout ce qu'on a de cet Auteur font les trois Poemes intitulés : Venetia. Venetiis 1583. in-40.

Roma & Parthenope. Parif. 1585. in'4°. It. Tous les trois. Hanev, 1603. Tome XXIV.

G. Au. in-4°. It. Dans les Delicia Poetarum DEBERT. Gallorum tom. 1. p. 89. avec quelques pieces de Nicolas Audebert son fils.

Il avoit compose quelques autres Poemes, qui auroient pû être donnés au Public, si son fils ne sût pas mort aussité après lui.

V. Les Eloges de Sainte Marthe.

Bayle Dictionnaire.

## RICHARD WHYTE.

R. R. ICHARD Whyte, ou Vitus; naquit à Bafingfioke, ville du Comté de Southampton, en Angleterte, d'Henri Whyte, d'une bonne famille du lieu, & d'Agnes Capelin.

Il commença à apprendre la langue Latine dans l'Ecole de Wyke-ham, & fur reçu ensuite l'an 1557, dans le College neuf d'Oxford, oil prit quelques degrés. Il ne parvint pas cependant jusqu'à celui de Maître-ès-Arts, parce que s'étant absenté de ce College, & son absence ayant passé le temps limité par les loix qui y sont établies, la place qu'il y avoit sut declarée vacante en 1564.

91

Un peu avant ce temps il étoit R.
passé à Louvain, d'où il étoit allé à Whyte.
Padoue en Italie. Il s'appliqua dans
cette derniere ville à l'étude du Droit
Civil & Canonique, & s'y fit recevoir Docteur en cette faculté.

De retour dans les Pays-Bas, il fut fait Professeur en Droit dans l'Université de Douay, & se maria avan-

tageusement deux fois.

Après avoir professé plusieurs années avec reputation, & avoir enterré ses deux femmes, il reçut l'ordre de Prêtrise avec dispense du Pape Clement VIII. & sur sait Chanosme de S. Pierre de Douay.

Il mourut en cette ville vers l'an 1612. dans un âge assez avancé.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Ælia Lalia Crifpis. Epitaphium antiquum, quod in agro Bononienți adhne videtur, à diversis hatlenus interpretatum varie: novissime autem à Richardo Vito Basingstochio amicorum precibus explicatum. Bononia 1568. an-8°. Cet Ouvrage commença à le faire connoître & à lui acquerir de la réputation.

2. Orationes quinque, de Circulo

R. Artium & Philosophia, de eloquentia (WHYTE. & Cicerone; pro divitiis Regum; pro Dolloratu; de Studiorum sinibus;, cum notis. Arrebati 1596, in-8°. Les deux premiers discours, qu'il recita à Louvain, avoient été publiés auparavant vers l'an 1564, par les soins de Christophe Johnson.

3. Note ad Leges Decem-Virorum in XII. tabulis. Atrebati 1597. in-

8°. "

4. Historiarum Britannia libri quimque. Primus ab Origine ad Bruum. Secundus ab illo ad Malmutium. Tertius ab hoc ad Heliam. Quarius ab isto ad Lucium. Quintus ab eo ad Constantium. Cum notis Antiquitatum Britannicarum. Atrebati 1597. in-8°.

Histor, Brit, liber sextus; quo vis Armorum in Campis, & autoritas litterarum in Scholis, atque Religio Christiana in orbe terrarum publicata declavatur; cum notis: Duaci 1598, in-8°:

Hist. Brit. liber septimus, quo ad eam insulam Saxonum ingressus & permansio declaratur, cum notis. Duaci 1600. in-8°.

Hist. Brit. liber octavus : quo vera causa excidii regni Britannorum in In-

des Hommes Illustres." fula demonstratur, cum notis. Duaci 1600. in-80.

WHYTE

Hist. Brit. liber nonus ; quo fundamenta Regni & Ecclesia Anglorum in Infula Britannica exponuntur; cum notis. Duaci 1602. in-8°.

Ces neuf livres furent ensuite unis ensemble sous ce titre general: Historiarum Britannica. Insuta ab origi∹ ne Mundi ad annum Domini 800. libri novem priores. Duaci 1602. in-8°. Il semble par ce titre que l'Auteur eût dessein d'aller plus loin; cependant il en est resté là. Le but principal qu'il s'est proposé dans son Histoire a été d'établir l'autorité & la Jurisdiction du Pape sur l'Angleterre; aussi l'Abbé Lenglet dit-il que c'est peu de chose.

5. Explicatio brevis privilegiorum Juris & consuetudinis circa Sacramentum Eucharistie. Duaci 1609. in-8°.

6. De Reliquiis & Veneratione Sanc

torum. Duaci 1609. in-8°.

7. Brevis explicatio Martyrii Sancta Ursula & Undecim Millium Virginum. Duaci 1610. in-8°.

V. Joan: Puseus de illustribus An-

glia Scriptoribus. p. 806. Athena Oxe nionses, tom. 1. p. 382. --

### ANGELICO APROSIO.

A. APRO

NGELICO Aprosio naquit à Vinnimiglia, ville de la Riviere de Genes, le 29 Octobre 1607. de Marc Aprosio, & de Petronille Aprosia, tous deux de la même famille. Son pere qui avoit d'abord eu huit filles de suite, ravi de se voir ensin un garçon, lui sit donner au baptême le nom de Louis en mémoire de son pere, qui le portoit. Il eut ensuite un autre sils, mais qui mourut dans le berceau.

Le jeune Aproso témoigna dès son ensance de l'inclination pour la vie Religieuse, & elle ne sit que s'augmenter avec l'âge, quoique ses parens, dont il faisoit toute l'esperance, n'oublisssent rien pour l'assoit de l'appliquer à l'étude de la Jurisprudence ou de

la Medecine.

Lorsqu'il eut quinze ans, il ne songea plus qu'à fatisfaire ses desirs en ce point, & entra le 19 Mars 1623. dans l'Ordre des Hermites de

des Hommes Illustres. S. Augustin. En ayant pris l'habit , A. Apro-& ayant reçu en cette occasion le s10. nom d'Angelico, au lieu de celui de Louis, qu'il avoit porté jusques-là, il alla à Genes avec fon pere pour y faire fon Noviciat dans le Couvent de Notre-Dame de Consolation de cet Ordre. Il fit là ses vœux après l'année d'epreuve, & y demeura encore deux ans. On l'envoya enfuite au Couvent de S. Augustin de Sienne, où pendant les six années de séjour qu'il y fit, il eut occasion de satisfaire le goût qu'il avoit pour les Lettres, & de faire connoissance avec

Sa Philosophie & sa Theologie achevée en ce lieu, on l'envoya à Monte San-Savino pour y prosesse la Philosophie; ce qu'il fit pendant deux ans; après lesquels il sut appelle à Gens pour un semblable emploi, qu'il remplit pendant trois nouvel-

les années.

plusieurs Savans.

Le desir qu'il avoit de connoître les Savans qui vivoient en Italie, & de se perfectionner dans ses études, le sit ensurée voyager en differens en droits, pour en voir les principales

96 Mem. pour servir à l'Hist. A. Apro-villes, & il employa plusieurs années

SIÒ: à ces Voyages.

On voulut le fixer en 1637. en le nommant Prieur du Couvent de S. Nicolas de Chiavari, mais il refusa cette place, qui fut donnée à un autre.

Ce ne fut que deux ans après, c'est à-dire en 1639. qu'il s'arrêta de luimême à Venise, en acceptant la place de Professeur en Belles-Lettres dans le Couvent de S. Etienne de cette ville.

Il fut depuis Vicaire General de son Ordre, & passa par quelques

autres Charges, que ceux qui font méntion de lui ; ont negligé de nous

marquer.1 On n'entend plus parler de lui de-

puis l'an 1680, que Mandosso composa son Athenaum Ligusticum. Ainst il doit être mort quelque tems après.

Il étoit membre de plusieurs Academies d'Italie, entre autres de celle des Incogniti de Venise.

Ce qui l'a le plus fait connoître après ses Ouvrages, est la Bibliotheque des Augustins de Ventimiglia, qu'il prit foin de former, &

qui

des Hommes Illustres.

97 qui est une preuve de son amour A. APROpour les livres, & de la connoissan-sio. ce qu'il en avoit. On l'a nommée, pour lui faire honneur, la Bibliotheque Aprosienne.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Il Vaglio Critico di Majoto Ga= listoni da Terama sopro il Mondo nuovo del Cavalier Tomaso Stigliani da Matera. In Rostock 1637. in-12. Thomas Stigliani ayant publié quelques Ouvrages contre l'Adone de Marino, se vit bientôt attaqué de toutes parts. On s'apperçut alors combien l'Italie étoit infatuée de ce Poeme : on courut à cette querelle comme au feu; mais parmi tant de gens qui prirent la plume en faveur de Marino, personne ne le fit avec plus de zele & de feu qu'Aprosio. Cet Augustin ayant dit un jour dans une Compagnie, que dans un feul Chant du Poëme, que Stigliani avoit publié fous le titre d'Il Mondo Nuovo, il y avoit plus de choses sujettes à la Critique, qu'il n'en avoit repris dans le Poëme entier de Marino, ne trouva personne qui voulût le croire en sela; & ce fut pour montrer qu'il Tome XXIV.

A. Apro- n'exageroit pas, qu'il composa es sio.

Vaglio ou Crible Critique. Il y prit le nom de Masoto Galissoni da Terama, qui est l'Anagramme de celui de Tomaso Stigliani da Matera, & le sie imprimer à Trevise, dont on cacha aussi le nom sous celui de Rossock, C'est ce qu'il nous apprend à la p.

112. de la Biblotheca Aprofiana. 2. Il Buratto (Le Bluteau) Replica di Carlo Galistoni al Molino del signor Stigliani. In Venetia 1642. in-12. Aprosio se plaisoit à se déguiser sous des noms forgés à la tête de ses Quvrages; apparemment parce qu'il n'osoit pas écrire sous son veritable nom sur des Matieres aussi peu convenables à la vie Religieuse, que l'étoient les disputes des beaux esprits de son temps touchant l'Adone de Marino, & autres choses semblables, sur lesquelles il s'est avisé d'écrire. Il en a cependant usé de même dans d'autres Ouvrages, qui convenoient à son état, L'Epitre au Lecteur qui devoit être à la tête de ce livre, n'ayant pas été trouvée dans le temps qu'on se préparoit à l'imprimer, fue omife, & Aprofio l'a inferée depuis des Hommes Illustres. 99 dans sa Bibliotheca Aprosiana p. 139. A. Arno-

3. L'Occhiale Stritolato di Scipio 510. Glareano, per Risposta al Signor Cavaliere Tomaso Stigliani. În Venetia 1641. in-12. Cette Lunette brise, dans laquelle Aprosso a pris le nom de Scipio Glareano, tend à résuter l'Ouvrage de Stigliani contre l'Adone, publié sous le titre d'Occhiale. Il en a inseré la meilleure partie dans son Buratto.

4. La Sferza Poetica, di Sapricio Saprici, lo Scantonato Accademico Eteroclito. Per risposta alla prima Cenfura dell' Adone del Cavalier Marino, fatta dal Cavalier Tomaso Stigliani. In Venetia 1643. in-12. Cette fenule Poetique est pattagéeen 27 chapitres, dont chacun est dedié à un

Savant de ce temps-là.

5. Del Veratro, Apologia di Sapricio Saprici, per risposta alla secunda censura dell' Adone del Cavalier Marino, fatta dal Cavalier Tomaso Stigliani, parte prima. In Venezia 1645. in-12. Parte seconda. In Venezia 1647. in-12. Cet Hellebore, partage en deux prises, ou en deux parties, est le dernier Ouvrage qu' Aproso ait

A. Apro-publié contre Stigliani. sio.

6. Annotazioni di Oldauro Scioppio all' Arte degli Amanti dell' Ill. Signor Pietro Michiele Nobile Veneto. In Venetia 1642. in-12. Il prit le même nom d'Oldauro Scioppio dans le livre suivant, qui convenoit mieux à son

Caractere, que celui-ci.

7. Sermoni di tutte le Domeniche, e Festività de' Santi, che occorrono nell' Auvento del Signore, fino alla Purificazzione della Virgine, disposti in varie rifoluzzioni Morali, per opera del P. Agostino Osorio , Provinciale ne' Regni della Corona d'Aragona; tra-Sportati dalla Spagnola nell' Italiana favella da Oldauro Scioppio. In Venezzia 1643. in-4°: On engagea Aprosio à faire cette traduction , pendant un séjour de quelques mois qu'il fit à Chioggia pour y prêcher.

8. Lo Scudo di Rinaldo, o vero lo Specchio del difinganno, opera di Scipio Glareano. In Venezia 1642. in-12. C'est un livre, où Aprosso traite divers points de Morale, en plusieurs chapitres, qu'il a adressés à divers savans de ses amis. Il en avoit compese un second volume, qu'il n'a

des Hommes Illustres: 101 pas fait imprimer, se contentant de A. Après donner les titres des Chapitres dans s10. sa Bibliobeca Aprosiana p. 225.

9. Discossi predicabili del M. R. Signor Gostanio Talpiteo da Contilmanno, Prosessio di Sacra Teologia, sopra le Domeniche, è Feste dell'Autuento sino à Quarssima, publicati da Scipio Glareano. In Venezia 1642. in-Aº. Aprosso n'a eu d'autre patt à ces Sermons, que de les publier, & de les dedier à Jerôme Gradenigo, Noble Venitien. Leur veritable Auteur est Augustin Paoletti de Montalcino, dont Aproso a Anagrammatis le noin parcelui de Gostanio Talpneo da Comitmanno.

10. Le Bellezze della Belifa, Trazgedia dell' Ill. Signor D. Amonio Muficettola, Abbozzate da Oldauro Sciopipio, Accademico Incognito e Geniale.
In Lovano 1664. in-12. Cet Ouvrage se trouve à la suite de la picce de
Musertola.

11. Della Patria di A. Persio Flacco Disfertazioni di Lodovico Aprosio Accademico Incognito di Venetia, Geniale di Codogno, Apaissa di Firenno, ed Animoso di Gubbio: Cavata

A. Apro-dal libro primo dell' Ore Pomeridiane.

sio. del Medessmo. In Genoma 1664. in-4°.

Cette dissertation se trouve ordinairement jointe aux Ecrivains de la Ligurie de Soprani. Aproso y soutient que Perse n'étoit point de Volaterra en Toscane, mais de l'Etat de Gennes.

12. Le Vigilie del Capricorno, note tumultuarie di Paolo Genari di Scio, Accademico Incognito di Venezia, alle Epistole Eroiche, Poesse dell' Eruditissimo Signor Lorenzo Crasso, Auvocato Napolitano. In Venetia 1667. in-12. Avec les Epitres de Crasso. Ces notes ne s'étendent point sur toutes, mais seulement sur les cinq premieres. Aprosso s'est plaint dans la suite, du grand nombre de sautes d'impression, qui s'y sont glisses.

13. La Grillaia, Curiofità erudne di Scipio Glareano. In Napoli 1668. in-12. Cet Ouvrage, qui traite en 50 Chapitres de plusieurs points d'erudition, a été réimprimé à Boulogne, mais on y en a retranché la moitié, sans en dire les raisons, ni même sans le marquer en aucun endroit

du livre.

des Hommes Illustres. 103 14. La Biblioteca Aprosiana, Passa-A. Aprotempo Autumnale di Cornelio Aspasso 510:

Antivigilmi , tra Vagabondi di Tabbia detto l'Aggirato. In Bologna 1657. in-12. pp. 733: avec la Table. Cet Ouvrage qui est fort rare, renferme plufieurs singularités, qui ne se trouvent point ailleurs; c'est dommage qu'il y ait si peu d'ordre; c'est un! vrai cahos, qui ne donne pas une idée favorable de la netteté de l'esprit d'Aprosio. Il est divisé proprement en deux parties, dont la premiere contient plusieurs particularités de la vie de l'Auteur, mais avec des digressions continuelles, qui font perdre sans cesse la suite du discours. La seconde est une liste Alphabetique de tous ceux qui lui avoient fait present de quelques livres, dont il met les titres en entier, accompagnés de quelques particularités sur ceux qui en étoient les Auteurs. Comme cette forte d'érudition étoit son fort, on trouve dans cette partie beaucoup à apprendre. Elle se termine au trois premieres lettres de l'Alphabet. Le second Volume devoit renfermer les autres ; mais il n'a pas été. Liiij

104 Mem. pour servir à l'Hist. A. Apro-imprimé & est demeuré en Ma

A. Apro-imprimé, & est demeuré en Manu-

15: La Visiera alzata; Hecatoste di Scrittori che vaghi d'andare in Maschera, suor del tempo di Carnavale, sono scoperti da Giovanne Pietro Giacomo Villani, Senese, Accademico Humorista , Infecondo & Geniale. Passatempo Canicolare inviato all. Illa Signor Antonio Magliabechi. In Parma 1689. in-12. On trouve ici cent Auteurs qui ont publié des livres fous des noms empruntés, principalement en Italie. On y donne quelquefois l'histoire de ces Auteurs & de leurs Ouvrages, & l'on marque aussi en quelques endroits les jugemens que l'on en a faits. C'est un Ouvrage Posthume d'Aprosso, que I'on marque être mort depuis quelques années. Il est facheux qu'il s'y soit glissé tant de fautes d'impresfion, car c'est ce que cet Auteur à fait de meilleur & de plus utile.

16. Pemecoste d'altri scrittori, che andano in Mascheva suor del tempo di Carnavale, e sono scoperti. A la suite de l'Ouvrage précedent, dont il est une continuation. On y voic des Hommes Illustres: 105 Finquante nouveaux Auteurs. Plac-A. Aprocius a inseré ces deux Ouvrages dans s10. son livre de Scriptoribus Pseudonymis.

V. Le Glorie de gli Incogniti. Elogii de gli Hiumini Letterati di Lorenzo Casso, tom. 2. p. 238. Mandossi Athenaum Ligusticum. Philippi Elssi Encomiasticon Augustinianum. Italia Regnante di Gregorio Leti tom. 4. p. 358. Bayle Distionnaire. Bibliotheca Aprosiana. C'est ce qu'on a de plus circonstancié sur lui & sur ses Ouvrages.

## JUSTE LIPSE.

JUSTE Lipse naquit le 18 Octo- J. Lipse. bre 1547. à 1se, petit Village près de Bruxelles, où ses parens avoient du bien, de Gilles Lipse. Originaire de Bruxelles & d'une famille noble, & d'Isabelle Petirive.

A l'âge de 6 ans, on le mena à Bruxelles, & il y commença ses études avec un succès, qui donna de grandes esperances pour la suite. A dix, on l'envoya à Ath dans le Hai-

J. Lirse. naut, où il continua à s'appliquer à la Grammaire Latine. Après deux amnées de féjour dans cette derniere ville, on le fit paffer à Cologne, & il s'y donna à la langue Gréque, à l'Histoire, & à la Philosophie, dans le College des Jesuites.

Les liaisons, qu'il eut alors avec ces Pères, lui inspirerent le dessein d'entrer dans leur Compagnie, mais ses parens, qui avoient d'autres vûes sur lui, ne l'eurent pas plûtôt appris qu'ils se hâterent de le retirer de Cologne, & l'envoyerent à Louvain.

Il continua dans cette derniere ville sa Philosophie; après laquelle il se livra au goût qu'il avoit pout les Belles-Lettres, & prit quelque teinture de la Jurisprudence, pour contenter son pere, qui vouloit qu'il se tournât de ce côté là: mais il étoit occupé de ces études, lorsqu'il apprit sa mort, qui de laissa en pleine liberté de suivre son inclination.

Cet homme faisoit grosse signer & aimoit la bonne chere, & il avoit par-là dissipé une bonne partie de son bien, qui avoit été fort considerable; sa veuve en ayant ramassé les

debris, transporta son domicile à J. Lipsz.'

Louvain, pour y veiller à l'éduca-

tion de son fils & d'une fille qu'elle avoit eue avec lui; mais elle n'y demeura pas longtemps, ayant été attaquée d'une Hydropisse, dont elle

mourut quelque temps après.

Lipse avoit alors dix-huit ans, & fongeoit à voyager en Italie, pour s'y perfectionner dans les connoissances qu'il avoit acquises, par le commerce des Savans qui y vivoient. Mais il voulut auparavant se faire connoître par quelque Ouvrage, qui lui procurât un Protecteur. C'est ce qu'il sit par ses Varia Lestiones, qu'il publia, ayant à peine dix-neus ans, & qu'il dédia au Cardinal Antoine Perrent de Granvelle.

Ce Prélat conçut à cette occasion une idée si avantageuse de Lipse, que ce savant étant allé à Rome, où il s'étoit rendu lui-même pour assister à l'Election du Pape Pie V. il le prit à son service en qualité de Secretaire pour la langue Latine.

Lipse demeura auprès de lui deux ans, pendant lesquels il employa ses heures de loisir à visiter les Biblio-

L. Lirse, theques, les anciens Monumens & les Savans de la Ville de Rome. Il y prit aussi des leçons d'Antoine Mu-

ret, qui y enseignoit alors.

De retour à Louvain, il y passa une année plus occupé de son plaisir que de toute autre chose. Mais reconnoillant enfin , qu'une vie semblable ne pouvoit lui être que préjudiciable, il rompit tout d'un coup toutes les habitudes, qui pouvoiene l'y entretenir en entreprenant de nouveaux voyages.

Il alla d'abord en Franche-Comté. En passant à Dole, il assista à la promotion de Victor Gifelin au Doctorat en Medecine, & fit en cette occasion un discours à sa louange. Le repas qui suivit cette Ceremonie pensa lui être funeste, car la débauche y fut poussée si loin, qu'il s'y trouva fort mal, & qu'il fut reporté chez lui avec la fievre.

Lorsqu'il fut revenu en santé, il passa à Vienne en Autriche, & y lia amitié avec Busbeg , Jean Craton , Jean Sambucus, Etienne Pighius, & d'autres Savans, qui firent tous leurs efforts pour le retenir dans ce pays Mais l'amour de la patrie ne lui per-J.-Lirsz, mit pas de se rendre à leurs instances. Ainstaprès quelque séjour en ce lieu, il sse mit en-devoir de retourner dans ses Pays-Bas, & visita, en y retournant, la Boheme, la Mis-

nie & la Thuringe.

Il étoit dans cette derniere Province, lorsqu'il reçut la triste nouvelle des troubles qui agitoient sa patrie, & des pertes particulieres que la guerre lui avoit causées. Cette nouvelle l'obligea à ne pas aller plus loin, & à s'arrêter à Jene, où il accepta une Chaire de Professeur en Eloquence & en Histoire. Il en prit possession en 1572. & la garda jusqu'au premier Mars 1574. qu'il quitta cette Université pour retourner dans son pays, où les choses étoient un peu plus tranquilles. Quelquesuns ont prétendu qu'il l'avoit fait secrétement, mais il assure le contraire dans une de ses Lettres.

Il alla d'abord à Cologne, où il se maria, & épousa une veuve, d'une bonne famille de Louvain, nommée Anne Calstrie, dont il n'eut point

d'enfans.

Il demeura avec elle dans cette LIPSE. ville pendant neuf mois, aprês lefquels il l'emmena à Isc, où il resolut de passer sa vie tranquillement hors du bruit & de l'embarras. Mais les guerres qui recommencerent alors, lui rendant le féjour de ce lieu peu fûr, il fut obligé d'en fortir & de se retirer à Louvain. Ce fut alors que par le Conseil de ses amis il s'appliqua à la Jurisprudence plus sericusement qu'il n'avoit fait auparavant, & qu'il prit même en 1576. le titre de Docteur en cette Faculté. Il n'en fit pas cependant d'usage dans la suite.

La prise de Louvain, & les troubles, qui augmentoient chaque jour, le déterminerent à aller chercher plus loin une demeure plus tranquille, & il accepta avec plaissir une Chaire qu'on lui offirit à Leyde, où il se transporta en 1579. Il y enseigna avec applaudissement pendant douze ans, prosessant à l'exterieur la Religion Calviniste, comme il avoit sait la Lutherienne pendant qu'il avoit demeuré à Jene; car il parost qu'il a été assez longtemps indisserent sur

des Hommes Illustres. 111

frarticle de la Religion, & que son J. Linse. grand principe étoit de se conformer à celle qui étoit établie dans le lieu où il vivoit. Ce qui donna occasion à un Ouvrage que Thomas Saginarius qui sur depuis Professer à Jene, publia à son sujet sous ce titre: Lipsius Proteus, ex antro Nepuni prosease de la care soli expositus. 1625. in 8°. Il sortit cependant dans la suite de cette indifference, & s'attacha constamment & sincerement à la Ca-

tholique, dans laquelle il étoit né.
Ce fut apparemment pour être
dans une entiere liberté de le faire; qu'il prit le parti de quitter
Leyde, sous prétexte d'aller aux eaux
de Spa, pour un mal heréditaire qui
le tourmentoit.

En'y allant il passa par Mayence; où il se reconcilia, par le Ministere des Jesuires, à l'Eglise Catholique, en 1391. Il se rendit entite à Liege, & ensin à Spa, & demeura près de deux ans dans ces deux endroits.

Dès qu'on fçut qu'il étoit en Allemagne, plusieurs Princes tant du Pays, qu'étrangers, lui firent faire des offres avantageuses, pour l'atti-

J. Lipse. rer chez eux, mais il aimoit trop sa patrie, pour ne la pas préferer à tout autre séjour. Il retourna donc à Louusain, où on le demandoit avec instance, & il y enseigna les BellesLettres d'une maniere qui lui sie beaucoup d'honneur.

Il mourut le 23 Mars 1606. entre les bras de trois Jesuites, d'un Cordelier, & de Nicolas Oudart, Chanoine & Official de Malines, son

ami. Il étoit âgé de 58 ans.

Il fut enterré dans l'Eglise des Cordeliers de Louvain, avec cette Epitaphe, qu'il s'étoit faite deux ans auparavant.

Quis hic sepultus, quaris? ipse edisseram. Nuper locutus & stilo & lingua

fui;
Nunc altero licebit. Ego sum Lipsius.

Cui littera dant nomen & tuus fa-

Sed nomen. Ipfe abivi, abibit hoc quoque,

Et nihil hic orbis, quod perennet;

Vis

des Hommes Illustres. 113 Vis altiore voce me tecum loqui? J. LIPSE. Humana cuncta fumus, umbra, vanitas .

Et scena imago, &, verbo ut ab-

folvam , nihil. Extremum boc te alloquor .

Eternum ut gaudeam, tu appre-

J. Lipsius vixit annos 58 Menses 5. Obiit anno Christiane 1606. 10 Cal. Aprilis.

On lui fit le 30 Mars un service dans la Cathedrale, & Gerard Corfelius, Docteur en Droit, y prononça fon Oraifon funebre.

Il avoit ordonné en mourant à sa femme, d'offrir sa robbe fourrée de Professeur à l'Autel de la Vierge de l'Eglise de S. Pierre de Louvain. Elle l'offrie effectivement; mais comme elle ne pouvoit servir de rien à cette Chapelle, on la vendit à Gerard Corfelius, qui s'en servit depuis en memoire de Lipse, & l'argent qui en provint fut employé à des usages pieux.

Lipse avoit déja en 1602. fait luspendre une plume d'argent dans la Tome XXIV

J. Lipse. Chapelle de Noire-Dame de Hall, à l'intercession de laquelle il attribuoit la guerison d'une sacheuse maladie qu'il avoit euë alors, & y avoit joint cette inscription en vers, qui ne donne pas une idée avantageuse de sa Poesse.

Hanc, Diva, Pennam interpretem mentis mea,
Per alta spatia qua volavit atheris,
Per ima qua volavit & terra & maris:
Scientia, Prudentia, Sapientia.
Operata semper, ausa qua Constantiam
Describere & vulgare; qua Civilia,

Qua Militaria, atque Poliorcetica: Qua, Roma, Magnitudinem adfiruxit tuam: Variaque luce ferinta prisci saculi

Variaque luce scripta prisci saculi Affecis & persudis: hanc Pennam sibi

Nunc, Diva, merito confectavi

Nam numine ifihac inchoata funt

des Hommes Illustres. 215 Porro o benignitatis aura perpetim J. Lipsz. Hac spiret I & fama sugacis in vicem, Quam Penna peperit, su perenne

gaudium Vitamque, Diva, Lipsio pares tuo.

Par son testament il laissa sa Bibliotheque, qui étoit plus confiderable par la qualité & le choix des livres, que par leur quantité, à Guillaume Grevius, son Neveu, fils de sa Lœur, qui étoit alors âgé de 13 ans; & ordonna qu'elle demeurât en garde entre les mains de Jean Wover, d'Anvers, qui avoit été son disciple, jusqu'à ce qu'il fût en âge de s'en servir. Il en ôta cependant les Livres Grecs & les Manuscrits, qu'il Legua aux Jesuites de Louvain. Quant à fes propres Ouvrages, qui n'avoient pas été publiés, il défendit d'en imprimer aucun, à l'exception de quelques-unes de ses Lettres. Les paroles de son testament sont remarquables. Scriptorum meorum , dit-il , -cujuscumque generis , nihil , prater edita, edi volo. Excipio Centuriam Epi-Stolarum unam, & , si otium erit , al-Kij

J. Lipse. teram, à me collectam & sepositam. Si quis aliter, quocumque sine aut titulo, sacer atque intestabilis esto, & Deus windicato in ipso, posterisque. Caveat.
Cela n'empêcha pas qu'on n'en publiar quelques-uns.

Philippe II. Roi d'Espagne lui avoit accordé le titre de son Historiographe, & le Prince Albert la avoit donné une place dans le Confeil de Brabant, mais il ne la prit

namais.

Il a fait une grande figure parmi les gens de Lettres de son temps, & a reçu de grands éloges pendant sa vie & apres sa mort; en effet c'étoit un excellent Critique, & tout ce qu'il a écrit en ce genre, mérite de l'attention, mais M. le Clerc prétend que c'étoit un homme de très-per de jugement en toute autre chose. Il s'étoit formé un stile particulier fur celui de Tacite & de Seneque , & la bonne opinion que l'on avoit pour Iui , lui a procuié beaucoup d'imitateurs de ce stile, qui assez difficile à soutenir en lui, est devenu insupportable dans les autres. Aussi plufieursSavans s'en sont mocqués. Hemi des Hommes Illustres. 117
Etienne l'a même attaqué dans un J. Lipsel
Ouvrage fait exprès sous ce titre:
de Lipsii Latinitate Palestra prima:

de Lipsii Latinitate Palastra prima: Francofurti 1595. in-80. Mais cet Ouwrage est si rempli de digressions, que l'Auteur n'y vient presque jamais à fon but. Comme il y parle beaucoup de la guerre contre les Turcs, une personne s'avisa un jour de joindre dans son exemplaire à ces mots du titre de Lipsii Latinitate , ces autres adversus Turcas. Un autre défaut de la Latinité de Lipse, c'estque, quoique, suivant la remarque de plusieurs Savans, il scût fort peur de Grec, il avoit une passion demesurée de paroître le savoir, & que pour cela il en inseroit souvent des Lambeaux dans son Latin: en quoi il est blâmé avec beaucoup de justice par M. Huet, qui n'a pû fouffrir cette bigarrure, qui paroissoit belle

à plusieurs dans sa nouveauté.
Quoique Lipse ne se sit pas appliqué à toutes sortes de Sciences, son esprit vis le rendoit cependant capable de toutes, à l'exception de la-Musique, pour laquelle il avoit une

sentiere incapacité.

118 Mom. pour fervir à l'Hift.

Sa mine & sa conversation ne ré-J. LIPSE. pondoient point à l'idée que sa ré-

putation faisoit concevoir de lui; & ceux qui venoient des pays étrangers pour le voir, ne pouvoient concevoir que ce fût là cet homme, dont ils avoient entendu parler fi

avantageusement. Il aimoit extrémement les Chiens, & pendant qu'il étoit à Louvain , il en avoit trois, nommes, Mople, Mopfule & Saphir, qu'il fit peindre, & au bas desquels il mit des vers à leur louange. Il avoit aussi beaucoup de passion pour les sleurs, & il assure dans une de ses lettres à Clusus que certains Oignons de Tulipes, qu'on lui avoit donnés, lui étoient plus chers, que si c'eussent été des Masses d'or ou d'argent.

Catalogue de ses Ouvrages. 1. Variarum Lectionum libri tres in quibus pleraque ad M. Tullium Ciceronem, M. Varronem, & Propertium Nota. Antuerpia 1569. in-80. Il

composa cet Ouvrage en 1567. & le dedia au Cardinal de Granvelle. Je ne sai, s'il a été imprimé dans ce temps-là: C'est son premier Ouvra-

des Hommes Illustres. ge , dont le stile est meilleur que ce- J. Lipse. lui des autres qu'il composa dans la

suite; car il ne s'étoit point encore. gâté le goût par la lecture de Seneque & de Tacite.

2. Amiquarum Lectionum libri v. in quibus varia scriptorum loca , Planti preseriim, illustrantur ac emendansur. Antuerpia 1575. in-8°. It. Lug-

duni 1596. in-80. 3. Taciti Opera cum notis. Antuerpia 1574. & 1581. in-80. It. 1585. infol. It. 4ª Editio 1588. in-8°. It. 5ª Editio 1595. in-8°. Toutes ces éditions ont été revûës & augmentées par Lipse; la se est la meilleure. Il s'en est fait depuis plusieurs autres en toutes fortes de formes. C'est ce qu'il a fait de meilleur, à ce que prétend Scaliger , & lui-même consideroit ce Commentaire comme fon Chefd'Oeuvre. Aureste il n'est pas surprenant qu'il ait reussi sur cet Auteur qu'il avoit étudié à fond , qu'il possedoit parfaitement, & qu'il savoit tellement par cœur, qu'il s'obligeoit à réciter mot pour mot tous les endroits qu'on lui marqueroit. consentant, dit Vittorio Roffi, qu'on

J. Lipse. Se tînt auprès de lui avec un poignard à la main, & qu'on l'enfonçat dans son corps, en cas qu'il ne rapportât pas fidelement les paroles de cet Auteur. Quelques Auteurs l'ont accusé de plagiarisme à l'égard de Muret. mais celui-ci l'en justifie dans ses diverses Leçons, où il se plaint seulement de ce que Lipse l'avoit prévemu.

4. Epistolicarum quastionum libri v: in quibus ad varios scriptores, plareque ad T. Livium , Nota. Antuerpia

2577. in-89.

5. Leges Regia & Decemviraless Parif. 1584. in-fol. A la suite du li= wre d'Antoine Augustin , de Legibus & Senatusconsultis. It. Antuerpia 1601: in-8°. Il composa cet Ouvrage à Louvain en 1577.

6. T. Livii Historiarum liber primus ex recensione J. Lipsii. Antuerpia

-1579. in-80.

7. Electorum liber primus. Antuera pia 1580. in-80. It. Libri due. Antuerpie 1582. in-4°. C'est un livre de Critique, comme les précedens.

8. Satyra Menippea, sive somnium Antuerpia 1581. in-4°. It. Parif. 1585. in-801in-8°. It. Lugd. Bat. 1620. in-8°. C'est J. Lipsz, une Sayre contre certains Critiques, qui s'attribuoient mal à propos ce

qui s'attribuoient mal à propos ce nom. On trouva à redire, qu'il y sût fait quelques railleries sur la Couronne Poetique, quell'Empereur donne quelquesois aux Poetes qu'il veut honoren; mais il se justifia sur ce point dans une lettre qu'il mit àla tête de ses Saturnales, qui sut le premier Ouvrage qu'il publia après celui-ci.

9. Saurnalium Sermonum libri duo, qui de Gladiatoribus, Antuerpie 1585. in-4°. Avec des figures d'Otto Vinius. Je crois qu'il y a eu une édition precedente. It. Dans les Aniquités Romaines de Grevius. tom. 9. p. 1161.

10. De Amphitheairo liher's in quo forma, ipsa loci expressa. É ratio spectandi, cum siguris aneis. Antuerpia 1584, in-4°. It. Austior & Melior. bid. 1604. in-4°. It. dans le 9 volume des Antiquités Romaines de Gravius. p. 1269.

11. De Amphitheatris, qua extra Romam, libellus, cum figuris. A la fuite de l'Ouvrage precedent dans goutes les éditions.

12. De Constantia libri duo. Antuer-Tome XXIV.

pia 1584. & 1585. in-4°. & in-8°. It. Ibid. 1586. in-24. It. Lugd. Bat. 1602. in-24. It. Oxonii 1663. in-8°. Il y a eu un grand nombre d'autres éditions de cet Ouvrage. Deux Anglois l'ont traduit en leur langue. La traduction du premier, qui ne s'est designé que par les Lettres R. G. a été imprimée à Londres en 1654. in-8°. La seconde, qui est de N. Wanley a paru dans la même ville en 1670. in-8°. C'est un des bons Ouvrages de Lipse, qui le composa à l'occasion des troubles qui agitoient alors les Pays-Bas.

13. Epistolica Institutio, excepta ex dillantis ejus ore, anno 1587, mense Junio. Adjectum est Demetrii Phalerei ejustem argumenti (criptum Lugd. Bat: 1591. in-8°. It. cum notis Christophori Heidmanni. Helmstadii 1655, in-8°. It. à la tête de quelques éditions de ses Lettres.

14. Epifolarum Centuria dua. Lugd. Bat. 1591. in-8°. Avec l'Ouvrage precedent. Lipfe ayant lâché quelques traits Satyriques contre la Westphalie & ses habitans, dans quatre lettres de ce Recueil, se vit aussité attaqué par Jean Domannus, qui pu-

blia une defense intitulée : Apologe- J. Lipse: ticus pro Westphalia ad Justum Lipsium. Helmstadii 1591. in-4°. Cela engagea Lipse, qui étoit d'une humeur douce & tranquille, & qui n'aimoit pas les disputes, à se justifier sur ce point dans plusieurs lettres qu'il écrivit à ses amis, & à supprimer même ces Lettres, qui avoient choqué les Westphaliens. Jean Goés les a inferées, avec une autre de Lipse sous le titre de J. Lipsii quatuor de Westphalia Epistolarum aliqualis excufatio, dans un Recueil intitulé : Opuscula varia de Westphalia. Helmstadii 1668. in-4°.

15. Valerii Maximi Dictorum Factorumque Memorabitium libri 1x. cum Stephani Pighii annotationibus & J. Lipfii brevibus notis. Antuerpia 1585. in-8°.

16. Lucii Annai Seneca Tragadia; cum Justi Lipsii animadversionibus. Lugd. Bat. 1588. in-8°. It. Anuerpia 1607. in-16. It. Lugd. Bat. 1621. in-8°.

17. Animadversiones in Velleium Paterculum. Dans l'Edition de cet Auteur donnée par Raphelingius à

J. Lipse. Lyon en 1595. in-8°. & à Francfort en 1602. in-12. It. à la fluite des Oeuvres de Corneille Tacité accompagnées des Commentaires de Lipse, dans les éditions in fol. d'Anvers des années 1607. 1627. & 1648.

18. De recta pronunciatione lingua Latina Dialogus. Lugd. Bat. 1586. in-4°. It. Cum Commentariis variorum de eadem materia. Henricus Stephanus 1587. in-8°. It. Anuerpia 1599. & 1609. in-4°. Cct Ouvrage a metité

l'estime de plusieurs savans.

19. Politicorum , five Civilis doctrina libri fex , cum notis. Antuerpia 1589. in-4°. It. Francofurti 1591. in-80. It. Lugduni Bat. 1634. On a joint à cette édition le livre de Una Religione. Il y a dans les premieres éditions quelques mots contre l'Inquisition Espagnole, qu'on a ôté des suivantes. It. en Italien : Della Politica, overo del Governo di stato libri vI. di Giusto Lipsio, trad. dal Latino con Annotat. d'Hercole Cati. In Venetia 1618. in-40. Quelques Auteurs ont publié l'Ouvrage de Lipse avec leurs propres remarques; tels sont Matthias Berneggerus, dont l'Edition parut à Strasbourg en 1658. in-12. Louis Prafdes Hommes Illustres. 125 chius, qui donna la sienne à Nurem-J. Lipse.

berg en 1666. in-12. C. A. de Lenz, qui publia ses notes en 1700. Jean Henri Bæcler a fait aussi une dissertation curieuse De Politicis Justi Lipsi, imprimée en 1642. in-12. Un endroit de ce livre causa bien de l'embarras à Lipse. Il y disoit qu'il ne falloit fouffrir qu'une Religion dans un Etat, & n'user d'aucune indulgence à l'égard de ceux qui troublent la Religion, mais les poursuivre par le fer & par le feu. Clementia non est hic locus; Ure, Seca, ut membrum potius aliquod, quam totum corpus intereat. Lib. 4. cap. 3. Theodore Coornhert, grand Zelateur de la tolerance, lui écrivit aussitôt son sentiment sur ce sujet, & ne laissa pas sans replique les réponses qu'il en recut, & enfin publia un Ouvrage Flamand, qu'il dédia aux Magistrats de Leyde, & en envoya des exemplaires auxMagistrats des autres villes, les exhortant à se precautionner contre les fentimens de cet Auteur. La publication de cetOuvrage chagrina fortLipse, mais comme il faisoit un des principaux ornemens de l'Université de

J. Lipse. Leyde, les Magiftrats de cette ville; qui vouloient le menager, lui donnerent un acte capable de le confoler. Ils déclarerent, qu'ils n'acceptoient point l'Epître dedicatoire de Coornhert, & que cet Auteur en leur dédiant fon livre, ne les avoit point obligés; qu'ils n'interdifoient pour tant pas fon Ouvrage, qu'ils en permettoient la lecture, mais qu'ils exhortoient à lire aussi la reponse de Lipse, qu'ils estimoient particulierement. Cette réponse part sous ce titre.

20. De Una Religione adversus Dialogistam liber, in quo tria capita libri quarti Politicorum explicantur. Luga. Bat. 1590. in-8°. Lipse s'excusa dans cet Ouvrage de ce qu'il s'étoit servi de ces mots: Ure, Seca, en déclarant que c'étoit une phrase empruntée de la Medecine, pour signifier, non pas sitteralement leser & le seu, mais un remede un peu sort, & qu'il ne falloit faire mourir les Heretiques que rarement & secretement; mais que pour les Amendes, les Exils, les notes d'infamie, les degradations, on devoit les employer.

Coornhert ne fut pas plûtôt relevé J. Lipse d'une facheuse Maladie, qu'il travailla à repondre à ce nouvel Ouvrage, & il acheva fa replique avant que de mourir. Comme elle étoit en Flamand, fes Héritiers la firent traduire en Latin, & la publierent sous ce titre : Defensio Processus de non occidendis hareticis, contra tria Capita libri quarti Politicorum J. Lipsii; ejusque libri adversus Dialogistam confutatio. Hanovia 1593. in 80. On publia depuis un recueil des pieces qui avoient été écrites sur cette dispute; fous ce titre : Epitome Processus de occidendis Hareticis, & vi Conscientiis inferenda inter Justum Lipsum Politicorum Autorem anno 1 589. ea affeverantem, & Theodorum Coornhertium eadem refringentem. Goude 1597. O 1626. in-80.

21. De Cruce libri tres, cum notis & figuris aneis. Antuerpia 1595. & 1606. in. 8°. It. Cum notis Georgii Calixti. Brunsvic. 1640. in. 12. It. en abregé à la fin de Gallonius, de Cruciatibus Martyrum. Cet Ouvrage est rempli d'érudition, cependant Gretfer a donné quelque chose de meilT18 Mem. pour fervir à l' Hift.

J. Lipse. leur sur cette matiere, au jugement de Baillet.

22. De Militia Romana libri v. Commentarius ad Polybium, cum Analectis & observationibus reliquis admilitiam Romanam , & figuris aneis. Antuerpiæ 1596. in-8°. It. Ibid. 1598. in: 4°. C'est une des moindres productions de Lipse, qui n'entendoit pas assez la matiere sur laquelle il écrivoit, pour faire quelque chose de bon. D'ailleurs comme il savoit fore peu de Grec, il n'étoit pas en état de bien prendre le fens de Polybe. Bail: let a pretendu que Lipse n'étoit pas le veritable Auteur de cet Ouvrage; ce qui l'a fait parler ainfi, c'est que Scaliger dit dans le fecond Scaligerana p. 143. que Lipse a pris de Francois Patrice tout ce qu'il a écrit de la Milice Romaine; mais il ne s'enfuie pas de ce qu'il a tiré ses materiaux du livre Italien de Patrice, qu'il ne foie pas l'auteur de son Ouvrage Latin.

23. Poliorceticon, sive de Machinis, Tormentis & Telis libri v. eum figuris aneis. Antuerpia 1596. in-4°. It. Ibid:

1605. in-8°.

24. Admiranda sive de Magnitudi:

des Hommes Illustres: 123 ne Romana libri 1v. cum notis. Antuer-J. LIPSE.

pie 1598. in-4°. It. en Italien. Della grandezza di Roma è del fuo Imperio libri IV. tradoni dal Latino di Giufio Lipfio da Filippo Pigafetta, con tre difcorfi del medefino Pigafetta de Seflercii antichi, del Cadimento degli Imperii, & delli Porti di Roma, In-Roma 1600. in-8°.

25: Differtatiuncula apud Sereniff. Belgii Principes , & Plinii Panegyricus Trajano dictus. Antuerpia 1600. in-4. L'Archiduc Albert Gouverneur des Pays-Bas, & la Princesse Elizabeth Claire Eugenie , fa femme , ayant fait leur entrée à Louvain le 24 Noventbre 1499. allerent le lendemain visiter les Collèges de l'Université. Etant entrés dans le lieu où Lipfe enseignoit, ils voulurent entendre une de ses leçons. Ce Professeur ayant pris alors en main le livre de Seneque , de Clementia , qu'il expliquoie dans ce temps-là, fit le discours qu'il donna ensuite au public, en y joignant, pour rendre le livre d'une groffeur plus raifonnable; le Panegyrique de Pline.

26. Monita & exempla Politicas

J. Liese. Anuerpia 1605. in-4°. le. Ibid. 1625.

27. Lovanium, sive oppidi & ejus Academia descriptio. Antuerpia 1605: in-4°.

28. Manuduttio ad Stoicam Philofophiam Lib. 3. Antuerpia 1604, in-4°.

29. Physiologia Stoicorum libri tres. L. Annao Seneca aliisque scriptoribus illustrandis. Antuerpia 1604. in-4°.

30. De Vesta & Vestalibus Syntagma. Antuerpia 1603. in-4°. It. Editio altera notis & siguris aneis auctior. Ansuerpia 1609. in-4°. It. dans les Antiquités Romaines de Gravius. tom. 5. p. 619.

31. De Bibliothecis Syntagma. Antuerpia 1602. in-4°. It. dans un Recueil intitulé: Syntagma Libellorum & Commentationum de Bibliothecis atque Archivis à Joan. Joachimo Madero. Helmstadii 1666. in-4°. Il traite ce sujet en Antiquaire.

32. Dispunctio Notarum Mirandulani Codicis ad Corn. Tacitum. Antuerpia 1602. in-4°.

33. Diva Virgo Hallensis; Benesicia ejus & Miracula, side atque ordine descripta. Antuerpia 1604. in-8°. Cct

Lipse bien des railleries, de la part des Protestans. Des Catholiques même l'y virent avec peine adopter les traditions les plus incertaines, & les contes les plus pueriles, & voulurent le détourner de les publier; mais leurs remontrances ne firent point d'impression sur lui, & il en rend une raison assez aguliere dans une de ses Lettres, qui est la 59e de la se Centurie. At Mali, dit-il, aut morosi quidam & prave sapientes non occulte deterrent aut improbant, tanquam à narrationibus parum certis, ut aiunt , & opinione sape nixis. Non debere talibus obsolefieri autoritatem nostram , si quam habemus , dissentio. De tous les écrits, que les Protestans publierent à ce sujet contre lui, il n'en fut qu'un auquel il crut devoit répondre quelque chose ; ce qu'il fit dans un petit écrit ajouté au livre Suivant. Pour les autres il n'entreprit point de les refuter, persuadé apparemment qu'il avoit donné trop de prise sur lui, pour pouvoir le faire avec avantage. Ainsi il laissa sans réponse un livre publié fous ce titre :

J. Libse. Disservation de Idolo Hallensi Justi Lipsi. Mangonio & Phaleris ornato, atque produtto. Heidelberga 1605: in-4°. Livre qu'on attribua d'abord à Georga-Michel Lingelisbeita, mais qui étoit de Pierre Denaissus, Jurisconsulte Allemand. Un Carme nommé Anassale Cochlet y répondit après la mort de Lipse dans un Ouvrage intitulé: Palastrita bomoris D. Virginis Hallensis pro Justo Lipso. Antuerpia 1607.

in-8°. It. Ibid. 1627. in-4°. 34. Diva Virgo Sichemiensis, sive Aspricollis; nova ejus beneficia & admiranda. Antuerpia 1605. in-4°. On voit à la sin de cet Ouvrage, une courte reponse à un Hollandois, qui avoit attaqué le precedent, sous ce titre: Rejectiuncula Sannionis cujusdam Batavi. Celui ci fut auffi attaque dans un livre publié par Thomson, & qui est intitule : Vindex Veritatis adversus Justum Lipsium, libri duo Prior insanam ejus Religionem Politicam, fatuam nefariamque de Fato, Steleratiffimam de Fraude dolfrinam refellit. Posterior Jeunemaphers Sichemiensis, id est, Idoli Aspricollis, & Dea lignia miracula convellit. Uterque Lipsium ab

des Hommes Illustres. Greo Gentilismum revocasse docet. Au- J. Lipse. wre Georgio Thomsono, Andreapolitano . Scoto-Britanno. Londini 1606. in-8°. Cet Ouvrage est d'un homme, qui a voulu critiquer I quelque prix que ce fût, & fur les choses les moins reprehensibles, & qui le fait d'une maniere entierement pedantesque. Claude Daufquei, Chanoine de Tournay, prit la défense de Lipse contre Thomfon dans un livre, qu'il publia Sous ce titre : Scutum duplex, alterum B. Virginis Aspri-Collensis, alterum 3. Lipsii. Utrumque adversus Agricola Thracii Satyricas petitiones. Duaci 3610. in-89.

35. De Magistratibus Populi Romani, & de Veteri scriptura Romano-

rum. Amberga 1608. in-12.

36. De re Nummaria Breviarium, editum a Joanne Rhodio. Patavii 1648. in-8°. Il n'y traite que des Monnoyes des Romains.

37. Musa errames, ex Autoris Schedis à Francisco Suvertio edita. Antuerpia 1610. in-4°. It. Avec quelquesunes de ses Lettres. Hardervici 1621. in-8°. & Francosuri 1627. in-8°. It. Dans le tome 3° du Recueil des Pos

J. Lipse. tes Flamands, p. 302. Lipse étoit fort mauvais Poete; ainsi on auroit pu executer sa derniere volonté par rapport à ses Poeses, sans que le Publie y est perdu. Cependant Suverius ne craignit point d'affronter les maledictions qu'il avoit données à ceux qui publieroient ses Ouvrages Posthumes, en faisant imprimer ses Vers.

38. Nota in Martialem, Lugd. Bat. 1619. in-12. Inferées avec celles de plusieurs Savans dans une édition de ce Poëte, donnée par Pierre Scriverius.

39. L. Annai Seneca Philosophi Opera, que extant omnia, à Justo Lipfo comendata & Scholiis illustrata. Anturpia 1605. & 1615. in-fol. It. Editio tertia, atque ab ultima Lipsi manu; aucta Liberti Fromondi Scholiis ad questiones naturales; & Ludum de Morte Claudii Casaris. Antuerpia 1632. in-fol. It. Ibid. 1637. & 1652. in-fol.

40. L. Annai Flori Rerum Romanarum libri 1v. cum notis Elia Vineti Joannis Cameriis, Justi Lipsii & Jani Gruteri. Accessit Epitome Decadum des Hommes Illustres. 135 Titi-Livii, cum Caroli Sigonii & Mar- J. Lipse.' tini Delvii Notis. S. Gervasii 1606. in-89.

41. Note ad Suetonii tres priores libros Cefarum, Francosurti 1388. in-8°. Note ad tres posteriores libros. Ossenbaci 1610. in-8°. Commentarius in Suetonium. Paris. 1610. in-8°.

42. Commentarius in Catullum , Tibullum & Propertium. Parif. 1604.

in-8°.

43. Nota in Pervigilium Veneris. Avec celles de plusieurs autres Auteurs, dans une édition de cette piece donnée à la Haye en 1712. in-8°.

44. Oratio in Calumniam, cum notis Theophili Cangiferi. Londini 1615.

in-40.

45. Laus Elephantis. A la p. 417. d'un Recueil intitulé: Argumentorum ludicrorum & Amanitatum scrip, tores varii. Lugd. Bat. 1638. in-8°.

46. Antiuatium ad Martini Smetii Inscriptiones antiquas, Antuerpia 1588. in-fol. Avec l'Ouvrage de Smetius.

47. Epistolarum Selectarum Centuria tres. Antuerpia 1601. in-4°. Earumdem Centuria v. Paris. 1602. in-8°. Il y a dix Centuries de Lettres

J. LIPSE. de Lipse, qui ont été imprimées en differens temps, & qui se trouvent toutes reunies dans le recueil de ses Ocuvres.

> 48. Epistola deliberativa an Bellum, Pax vel Inducia Hispano in Belgia prestent? Francosiuti 1609. in-8°. It. cum notis. Lugd. Bat. Elzevir 1633. in-16.

> 49. Justi Lipsii Opera omnia qua ad Criticam spectant. Antuerpia 1585. in-4°. It. Lugd. Bat. 1596. in-8°.

30. Opera omnia auta & illustrata; Anuerpia 1637. in fol. 4 vol. It. Vefalia 1675. in 8v. 4 vol. Cette derniere édition est plus ample que la precedente.

51. Epislola anecdota ad Abrabamum Orielium. Cette Lettre, qui a été inserée à la p. 444. du Journal des Savans d'Avril 1723, de l'Edition d'Amsterdam, roule sur son séjour à Jene, & sur la maniere dont il étoit forti de cette ville.

Quelques-uns lui, ont attribué un discours de Duplici Concordia Litterarum & Religionis, que l'on donne ordinairement à Goldast.

Après la mort de Lipse, on publia

des Hommes Illustres. 137 un recueil à sa louange fous ce ti- J. Lipses tre:

J. Lipsii, sapientie & Litterarum Antistiis, Fama posthuma. Antuerpie 1807. in-4°. On y trouve d'abord plusieurs pieces de vers sur la mort de Lipse, qui n'ont rien de fort interessant. Elles sont suivies de quelques Ouvrages en prose, dont voici les tirees.

Jufo Lipfio Inferia Iofepho Scaligero Vindicia à Leydenfibus Academicis data. Cet Ouvrage Anonyme est d'Heribert Rosweide, Jesnite.

Assertio Lipsiani Donarii adversus Gelastorum Suggillationes, Par Jean

Wower , d'Anvers:

Justi Lipsu Principatus Litterarius, à Gaugerico Rivio J. C. & in suprema Curia Belgica Mechlinia caussarum Patrono, scriptus ad ritum priscum.

Erycii Puteani Lipsionema Anniverfarium, sive Justi Lipsii Laudatio sunebris, die anniversario habita s stem Nicolai Oudarti in Manes Lipsii secundi affettus. Il y a peu à apprendre sur-Lipse dans tout cela.

V. Vita J. Lipsii ex ipsius potissimum scriptis concinnata ab Auberto Mirao.

Tome XXIV.

J. LIPSE. Antuerpia 1609. in-8°. It. à la tête du Recueil des Oeuvres de Lipse de l'Edition de 1675. It. dans un Recueil, qui a pour titre : Vita eruditissimorum in re Litteraria Virorum Collecta à M. Christiano Henrici 1713. in-8°. C'est dans cette source que tous ceux qui ont parlé de Lipse ont puisé. Melchioris Adami Vita Philosophorum &c. p. 216. Freheri Theatrum Virorum Doctorum p. 1501. Jani Nicii Erythrai Pinacotheca tertia No. 1. Les Eloges de M. de Thou & les Additions de Teissier. Joann. Casparis Zeumeri Vita Professorum Jenensium. Jena 1711. in-8°. Il y a dans cet Auteur des particularités, qui ne sont pas dans Aubert le Mire. Joannis Meursii Athena Batava. Francisci Sweertii Athena Belgica. Valerii Andrea Bibliotheca Belgica. Gerardi Corselii Oratio in funere J. Lipsii habita. Lovanii 1606. in-4º. Bayle , Dictionnaire.



### MATTHIEU POLE.

MATTHIEU Pole natif de Lon-M. Pole. Synopsis Criticorum, que par les circonstances de sa vie.

Il fut reçu Maître-ès-Arts dans le College d'Emmanuel à Cambrige, & ensuite incorporé en 1657. à l'Université d'Oxford. Il gouverna pendant quelque temps en qualité de Ministre l'Eglise de S. Michel dans le Querne à Londres: mais ayant été chasse de de control de la conformité, & parce qu'il étoit Presbyterien, il se donna tout entier à l'étude & à la composition de sa Synopsis.

Il passa depuis en Hollande, pour y trouver par rapport à la Religion la liberté qu'il ne trouvoit pas en Angleterre, & il y mourut au milieu du mois d'Octobre de l'an 1679. Il laissa un fils, qui mourut assez jeune vers l'an 1694, sans avoir rien donné

au public-

# M. Pole. Catalogue de ses Ouvrages.

1. Le Blasphemateur exterminé par l'Epée de l'Ésprit ; ou defense de la divinité du S. Esprit : dans laquelle elle est prouvée contre les Sophismes de Jean Biddle. (en Anglois) Londres 1654. in-12. Cette defense tend à resuter un livre qui faisoit alors du bruit en Angleterre, & qui avoit été brulé par la main du Bourreau le 8 Septembre 1647. Il étoit intitulé: Douze questions ou preuves tirées de l'Ecriture Sainte, dans lesquelles l'opinion communement reçue touchant la diviniee du S. Esprit , est clairement & pleinement refuie. (en Anglois) 1647. in-4°.

2. Plan pour entretenir dans l'Universué des étudians capables, principalement pour le Ministère. (en Anglois) Londres 1658. in-4°.

3. Lettre au Lord Charles Fleetwood. (en Anglois) Londres 1659. in-4°. Elle roule sur les affaires du

temps.:

4. Dispute moderée sur la predication des personnes qui n'ont point reçu : l'ordination, & sur le choix, l'ordination & le pouvoir des Ministres : ou l'on défend le Jus divinum Ministetii M. Pole: contre les objections d'un livre intitulé: Le Predicateur envoyé. (en Anglois) Londres 1659, in-4°. Il composa cet

Ouvrage par ordre de l'Assemblée Provinciale de Londres.

5. Le Culte Evangelique: Sermon preché le 26 Août 1660. (en Anglois) Londres 1660. in-4°.

6: La Nullité de la Foy Romaine. (en Anglois) Londres 1666. in-8°.

7. Dialogue entre un Prêtre Papiste, & un Protestant Anglois, dans lequel les principaux articles des deux Religions sont sidellement exposés, & pleinement examinés. (cn Anglois) Londres 1667. in-12.

8. Apologie pour la Religion, sur S; Mauhieu x1.19. (en Anglois) Lon-

dres 1673. in-40.

9. Synopsis Criticorum, aliorumque Sacre Scripure Interpretum ac Comimentatorum adornata à Mattheo Polo Londinensi: Londini 1669, 1674. infol. 5 vol. It. Francosuri 1678, infol. 5 vol. It. Ex recenssione Joannis Lens den Ultrajetti 1686: in fol. 5 vol. It. Francosuri 1694, in-4°, 5 vol. en cazacteres extremement menus. L'Edia

M. Pole, teur a mis à la tête de cette derniere édition une longue Preface, qua 1°. hujus Operis dignitas & utilitas ab iniqua nonnullorum Censura vindicatur. 2°. Brevis & dilucida ad studium Philologicum, atque Exegeticum via monstraiur, ejusque subsidia e Synopsi ostenduntur. 3º. Judicia de singulis in Synopsi citatis Autoribus modeste feruntur. It. Eadem editio cum supplemento ad libros Apocryphos hactenus desiderato, nec non Appendice nova libros Biblicos denuo recensente. Francofurti 1709. in-fol. 6 vol. Pole avouc qu'outre les Critici Sacri, qui lui ont fervi à compiler cet Ouvrage, les Recueils & les remarques de Jean Wilkins , Evêque de Chester , de Thomas Brogrove, Baronnet d'Hereford, de Jean Lightfoot, de Jean Palmare, Archidiacre de Northampton, & de Thomas Guidott, Medecin de Bath lui ont été d'un grand usage. Voici le jugement que M. Simon porte de ce grand Ouvrage, dans fon Histoire Critique du Vieux Testament p. 446.

Matthieu Pol, qui a fait impri-

n mer le Synopsis Criticorum, a très-» bien choisi en general les Auteurs; des Hommes Hlustres. 143
7 qui devoient entrer dans son Ou-M. Pole:

» vrage, outre ceux qui étoient déja » dans les Critiques Sacrés qu'il ∞ abregeoit; mais il n'a pas prevû » qu'il entreprenoit un travail, qui » étoit au-dessus de ses forces. Il sem-» ble avoireu raison de rejetter la ma-» niere, dont le P. de la Haye 2 re-» cueilli les diverses Versions de l'E-" criture dans fon grand Ouvrage; » mais il ne s'est pas apperçû qu'il » tomboit lui-même dans de plus » grands défauts, en donnant ces » mêmes differentes versions de la » Bible, comme elles font dans les » traductions Latines, sans prendre » garde, que la plûpart des diversi-» tés, qu'il rapporte sous les noms » specieux du Texte Hebreu, du " Samaritain, du Chaldeen, du Syo riaque & de l'Arabe, ne consin ftoient souvent, que dans l'ima-» gination d'un homme, qui igno-» roit toutes ces langues-là. C'est ce » qui est cause que son Ouvrage est » rempli d'une infinité d'erreurs. » Pour ce qui regarde la maniere » dont il a recucilli les diverses ex-» plications du texte, je la trouve 144 Mem. pour fervir al Hift.

M. FOLE. » un peu embarassée; & il faut que "le Lecteur s'applique beaucoup, » pour former un sens net de la plû-» part des difficultés qui se rencon-» trent. Cette grande multitude d'in-» terpretation's fur chaque mot, & a qui sont même le plus souvent » abregées, cause de la confusion, » & l'on a de la peine à joindre tous » les mots ensemble, quand ils sont " si éloignés, & qu'on les a expli-» qués en tant de manieres differen-» tes. L'Auteur de plus ne faisant » d'ordinaire autre chose, que rap--» porter les diverses explications; » fans juger quelles font les meilleures, n'instruit pas affez fon Lecn teur, qui a de la peine à se deter-"miner', principalement, quand il » ne volt point de raisons qui le » portent à preferer un sentiment à un autre. A quoi l'on peut ajou-» ter , qu'on n'a pas évité tout à fait » dans cet abregé les repetitions inu-" tiles.' L'on pouvoit mettre moins » d'Auteurs, & comprendre leurs » sens en moins de paroles & plus m'nettement.

Ce qu'il y a de louable dans set abregé des Hommes Illustres: 145

sabregé des Critiques, est le grand M. Pore:
stravail de l'Auteur, qui a ramassé

n travail de l'Auteur, qui a ramassé avec beaucoup de foin ce qui étoit » répandu en differens endroits, & ⇒ l'a placé aux lieux où il devoitêtre, 🛥 en l'abregeant pour la commodité o des Lecteurs. Les difficultés de la " Chronologie y sont éclaircies, par \* les meilleurs Auteurs, qui y sont » rapportés en abregé; desorte que a la plûpart des matieres difficiles » de l'Ecriture, fur lesquelles on a » composé des : livres entiers, sont » assez bien expliquées dans cet Ouvrage; parce que l'Auteur a pris » la peine de lire ce qu'il a trouvé a de meilleur sur ces sortes de diffi-» cultés, & d'en inserer les extraits a dans fon Recueil.

10. Remarques fur la Bible. (en Anglois) Londres 1688. in-fol. deux volumes. Il n'y a que le premier volume, lequel finit avec le Prophete Ifaie, qui foit de Mauhieu Pole; sa mort ne lui ayant pas permis d'aller plus loin, d'autres personnes ont pris la peine d'achever l'Ouvrage.

146 Mém. pour servir à l'Hist. V. Fasti Oxonienses 10m. 2. p. 118. La Presace de l'Edition de Synopsis Criticorum de Francsort 1694.

#### THOMAS MOUFET.

T. Mou- THOMAS Mouset ou Musset FET. aquit à Londres vers le milieu du 16° siecle.

Il apprit les premiers élemens de la langue Latine dans sa ville natale, & passa ensuire à Oxford, où il étudia pendant quelques années. Après quoi il voyagea en diverses contrées de l'Europe, & s'y persectionna tellement dans la Medecine & la Chymie, qu'il passa depuis pour un des plus grands hommes en ce genre-

Après s'être fait recevoir Docteur en Medecine dans une Université étrangere, il retourna à Londres, &c s'y donna à la pratique avec beaucoup de succès.

Il se retira sur la fin de sa vie à Bulbridge près de Wilson dans le Comté de Will, avec une pension que lui faisoit la famille de Pen;

des Hommes Illustres. brock, au service de laquelle il étoit, T. Mou? & dont il a joui jusqu'à sa mort.

Il mourut fur la fin du Regne d'Elizabeth, ou vers l'an 1600. & fut enterré à Wilton.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. De jure & prastantia Chymicorum Medicamentorum Dialogus apologeticus. Francofurti 1584. in-8. It. Urfell. 1602. in-8°. It. à la page 70. du premier volume du Theatrum Chymicum. Argentorati 1623. in-8°.

2. Epistola quinque Medicinales. A la fuite du livre précedent, dans l'édition de 1602. & dans le Theatrum

Chymicum.

3. Nomosantica Hippocratea, sive Hippocratis prognostica cuncta, ex omnibus ipsius scriptis methodice digesta: Francofurti 1588. in-8°.

4. Infectorum , five minimorum Animalium Theatrum, olim ab Edwardo Wottono , Conrado Gesnero , Thomaque Pennio inchoatum, tandem Thome Moufeti opera sumptibusque maximis concinnatum, auctum, perfectum, & ad vivum expressis Iconibus supra quingentis illustratum. Londini 1634. infol. Monfet avoit laissé en mourant le

FET.

T. Mov- Manuscrit de cet Ouvrage, qui étant tombé dans la suite entre les mains de Theodore de Mayerne, fue publié par ses soins, avec une Epitre dedicatoire & une Préface de sa façon. Laurent Scholzius en avoit déja publié quelque chose dès l'an 1598. mais fur une mauvaise copie. Théatre de Moufet a été traduit en Anglois, & cette traduction a été imprimée à Londres en 1658. in-fol. Martin Lister n'a pas jugé trop favorablement de cet Ouvrage. - Puisque » Moufet , dit-il , s'est servi de Wotso ton, de Gefner &c. on auroit pu » attendre de lui un excellent Ou-» vrage. Cependant fon Théatre est rempli de confusion, & il a fait un » très-mauvais usage des materiaux a que les Auteurs lui ont fourni. Il signore le sujet sur lequel il travailale, & il s'exprime d'une maniere » barbare. D'ailleurs c'est un orgueil-» leux, pour ne rien dire de pis. » Quoiqu'il ait copié Aldrovandus n en une infinité d'endroits, il ne le momme jamais. Mais M. Ray croit que Lister n'a pas rendu justice à Moufet, en s'exprimant ainsi sur son

des Hommes Illustres. 149

Tujet, & prétend que ce dernier Au-T. Mobel
teur a rendu par son Ouvrage un FET.
grand service à la Republique des
Lettres.

5. Regime de Santé, ou Regles pour connoître la nature des Alimens, qui font en usage en Angleterre & la manière de les preparer. (en Anglois en Cet Ouvrage a paru à Londres en 1655: in-4°, avec les corrections & les additions de Christophe Bennet.

V. Athena Oxonienses. tom. I. p.

2.48.

### GILLES CORROZET.

ILLES Corrozet naquit à Paris G. Con-

Quoiqu'il n'eût point été appliqué pendant sa jeunesse à l'étude, il ne laissa pas, quand il sur parvenu à un âge mût, de s'y adonner de lui-même, & d'apprendre à la faveur de son propre genie les langues Latine, Italienne & Espagnole.

Les differens Ouvrages qu'il a publiés, font des preuves de la diversité de ses connoissances, & de

N iij

G. Con- fon application au travail. La Pronozer. fession de Libraire & d'Imprimeur qu'il faisoir, lui a donné occasion d'en composer plusieurs, par la facilité qu'elle lui procuroit de les publier.

Il avoit pris pour devise ou marque particuliere, par allusion à son nom, une main étendue, qui tenoit un cœur, au milieu duquel étoit une rose épanouie, avec ces mots: in corde prudentis revirescit sapientia. Proverb. 14.

Il mourut à Paris le 4 Juillet 1568, âgé de 58 ans, laissant plusieurs enfans, de Marie Harelle, sa femme, & fut enterré aux Carmes de la place Maubert, où est son Epitaphe & celle de sa femme. La voici

Heu! Heu! Corrozete jaces, Cor Numina sumant;

Donec terra Rosam proferat ista tuam.

Scilicet invideas, nee parcas ferrea Clotho.

Permanet in scriptis gloria viva

des Hommes Illustres. 151
L'an mil cinq-cent soixante-buit, G. Cor-A cinq heures devant Minuit pozet.
Le quatrième de Juillet
Deceda Gilles Corrozet,
Agé de cinquante huit ans,
Qui Libraire étoit en son temps.
Son corps repose en ce lieu-ci

Cy-dessous répose le Corps de Marie Harelle, jadis femme de Gilles Corrozet, laquelle deceda le 4º jour de May 1562. Par ladite misericorde de Dieu Pame soit en Paradis.

A l'ame Dieu fasse Merci.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. La sleur des Antiquités & singutarités de la Noble & triomphante ville & cité de Paris, & les noms des Rues,
Eglises, & Colleges y étam s avec la
genealogie du Roy François 1. de ce
nom. Paris. Gilles Corrozet 1532. in8°. It. Paris. Guillaume de Bossocel.
1533. in-16. Il donna dans la suite
quelque chose de plus ample sur ce
sujet sous le titre suivant.

2. Les Antiquitez Chroniques, & fingularités de Paris. Paris 1561. in-8°. It. augmentées par Nicolas Bonfons, Paris 1568. in-8°. chez Bonfons, N iiij

G. Con-qui étoit aussi Libraire & Impri-ROZET. meur. Corrozet est un des premiers

qui ait debrouillé les Antiquitez de Paris, & son Ouvrage est toûjours

estime (L'Abbé Lengles.)

3. Le tableau de Cebés, ancien Philosophe, & disciple de Socrates, auquel est paine de ses couleurs la vraye image de la vie humaine, & quelle voye l'homme doit estiere pour parvenir à vertu & parfaite Science, traduit en Rime Françoise par Gilles Corrozet. Avec quelques Emblemes à la sin. Paris. Denis Janot 1543. im-8°. Geosfroy Tory de Bourges avoit donné auparavant une traduction en prose de cet Ouvrage de Cebés à Paris l'an 1529. in-12.

4. Catalogue des antiques erettions des villes & Citez des Gaules, & da Fleuves & Fontaines d'icelles, Paris, Denis Janot 1538. & 1540. in-8°. It: augmenté d'un second livre intitulé: Des singularités des Gaules, ou sont decrites lee Villes, Antiquitez d'icelles, Fleuves, & singularités d'iceux. Par Claude Champier, Lyonnois. Lyon 1556. in-16. It. en Italien sous ce titre: La Historia di tutte le Citta.

des Hommes Illustres. 153 Ville, Fiumi, Fonti, & altre cose no- G. Contabili di Francia, tradotte dal Fran-ROZET.

cese. In Vinegia 1558. in-89.

5. Epitome des Histoires des Rois de Espagne & de Castille, des Rois d'Arragon, des Ducs & Rois de Bobeme, des Rois d'Hongrie, des Maisons d'Asbourg & d'Autriche, Paris, G. Corrozet 1553, in-8°.

6. Les divers & memorables propos des nobles & illustres bommes de la Chretienté. Paris 1557. in-8°. It. Lyon 1558. in-16. It. Rouen 1583. in-16. It. augmentés. Paris 1603. in-12. It. en I atin fous ce titre: Ægidii Corrozeti Apophiegmata Heroica, ex Gallicis Latine facta; Interprete Phil. Bosquiero, Colonia 1631. in-8°.

7. Les Fables d'Afope Phrygien en vers François avec leurs Argumens. Paris. Etienne Groulleau 1548. in-16.

8. Tapisserie de l'Eglise Chrésienne. Paris. Jean Ruelle in-16. sans date. Ce sont des huictains, pour l'intelligence des figures de l'Histoire de Nôtre Seigneur.

9. Les Exemples des Oeuvres de Dieu : & des Hommes. Avec la doctrine de verité extraite de Salomon. Plus Vers :

G. COR-moraux. Paris. Corrozet 1551. in-80.

ROZET. Tout cela est en vers.

10. Les Elegantes & belles authoritès de pluseurs Saiges, Roys & Philosples Grecs & Laims, en deux Langaiges, Italien & François, l'un repondant à l'autre, recueillies en Italien par Nicolo Liburnie, & mises d'Italien en Prose François par Gilles Corrocet, Lyon. Jean Temporal 1551. in-16.

11. La fleur des Sentences, Apophiegnes & Stratagemes, extraits tant des anciens que des Modernes & mis en vers François en forme d'Emblemes, Lyon. La Ville 1549. in-16. It. Ibid. Hugues Barbou 1562. in-16. Corrozet aimoit à donner de ces fortes de Recueils, qui étoient du goût de son tems, & qui ne coutent qu'un peude lecture.

12. Hecatongraphie, c'est-à-dire, les descriptions de cent sigures & bistoires, contenant plusieurs Apophicemes, Emblemes &c. Paris. Janot 1540. & 1543. in-8°.

13. Les sentences & authorités des sept Saiges de Grece, avec une briefve familiaire exposition sur chacune audes Hommes Illustres. 155
thorité & sentence, mises en distiques G. CorFrançois, Paris: Gilles Corrozet 1570. ROZET.
in-8°. Du Verdier met cette date;
mais il doit y avoir faute dans le
chiffre. La Croix du Maine en cite
une édition de Lyon chez Jean de
Tournes l'an 1549. & l'intitule: Le

14. Le Tresor des Histoires de France, ou le Catalogue des Roys & des Roynes de France reduit par titres & lieux communs. Par Gilles Corrozet. Paris. chez Galiot Corrozet fils de Gilles 1983. in-8". It. Paris. 1617. 6 1622. in-8º. It. augmenté de plusieurs recherches curieuses avec l'Histoire des Rois de France & leurs portraits. Par-C. M. H. D. F. (c'est-à-dire , Claude Malingre Historiographe de France) Paris 1639. & 1645. in-8°. It. augmenté de plusieurs recherches par L. C. (Louis Coulon) Paris 1646. in-8. Ce livre n'est rien moins qu'un Trésor. Car il ne contient que les noms des Rois, leur âge, & le temps de leur regne, le reste est très-peu de chose.

Conseil des sept Sages, écrit tant en pro-

se qu'en vers.

156 Mem. pour servir at Hift.

G. Con-Symeon , contenant l'Origine & les faits de Venise, de Milan, & de Man-ROZET. toue, rediges en François par Gilles Corrozet. Cet Ouvrage est'à la suite d'un autre, qui a pour titre: Epitome de l'Origine & succession de la Duché de Ferrare, composé en Langue Toscane, par le Seigneur Gabriel Symeon, & traduit en François par luimême. Paris. Gilles Corrozet 1553. in-

17. Le Parnasse des Poetes François Modernes, contenant leurs plus riches & graves sentences, discours, descriptions, & doctes enseignemens. Nancy 1572 in-80. Ce Recueil n'a été imprimé qu'après sa mort; il n'étoit pas affez bon Poete pour y apporter le choix necessaire, aussi du Verdier, quoique Juge assez indulgent en cette matiere, l'a-t-il repris d'y avoit fait entrer entre autres les Poesies d'Estienne du Tronchet , Poete du plus bas étage, & de plus, Plagiaire.

18. L'Ordre de la Pompe funebre faite à la reception & convoy du corps de très-illustre & très magnanime Prin: ce, François de Lorraine, Duc de Ghise, passant par la ville de Paris.

des Hommes Illustres: 157
Avec l'Epitaphe du Cœur dudit Sei- G. CORgneur. Paris: Jean Dallier 1562. in-8°. ROZET.

19. Histoire d'Aurelio & d'Isabelle, en laquelle est disputé, qui baille plus d'occasson d'aimer l'homme à la semme, ou la semme, ou la semme à l'homme. Plus la Deiphire de Leon Baptisse Albert, qui enseigne d'éviter l'amour mal commencée. Le tout en Italien & en François. Lyon. Roville 155, in-16. Cette traduction est anonyme. Mais la Croix du Maine l'attribue à Corrocet.

20. Carcel d'Amour. La Prison d'Amour. En Espagnol & en François. Paris. Gilles Corrozei 1560. 1581. 1616. in-16 La traduction Françoise est de Corrozei, suivant la Croix du Maine.

21. Recueil d'Epitaphes singuliers de plusieurs Dames illustres, traduits d'Italien en François. Cet Ouvrage est rapporté par la Croix du Maine, qui ne marque point, suivant sa mauvaise coutume, la datte ni la forme de l'Edition, non plus que des suivans.

22. Le Trésor de Versu, ou sentenges récuesllies de plusieurs Auteurs, traduit d'Italien en François, & imprimé

G. Con- en ces deux Langues à Paris & à Lyon. ROZET. 23. Brefve instruction Catholique

aux Chrétiens. Paris 1566.

24. La plaisante & agréable histoire d'Apollonius, Prince de Thir en Afrique, & Roy d'Antioche, traduite par ledit Corrozet en ses jeunes ans, imprimée à Paris par Alain Lotrain, & Denis Janot.

25. Epitaphes fur le Trepas de Meffire Robert de la Marche , Seigneur de Florenges , Marechal de France & c.

Paris. Corrozet 1536.

26. Plusieurs instructions & enseignemens; ensemble plusieurs nouveaux proverbes, demandes, & joyeux quolibets; composes en vers François.

26. Les fleurs de Poesse, traduites d'Italien en vers François.

27. Le Conte du Rossignol. Paris: Corrozet 1546. It. Lyon. Jean de Tournes 1547.

28. Trenie Chants Royaux, compofes par ledit Corrozet d'an en an, pour le May de Nôtre-Dame à Paris.

29. L'Entrée de l'Empereur Charles; Quint.

30. Les Preceptes de Jesus-Christ avec aucunes Oraisons.

des Hommes Illustres. 15

31. Le jeu de l'adventure des Hom- G. Conmes & des Femmes. ROZET.

32. Les Blasons Domestiques, ou infariptions pour mettre à tous les endroits de la Maison.

33. Le Blason des Couleurs en Ar-

34. Le Jeu de Cartes en vers.

V. Les Bibliothèques Françoifes de la Croix du Maine & de Du Verdier, Maittaire , Annales Typographici.

# HONORAT DE BEUIL

ONORAT de Benil, Marquis de Racan naquit en 1589. à la Roche-Racan, Château litué à l'extremité de la Touraine, fur les con-

fins du Maine & de l'Anjou.

Son pere, qui étoir Chevalier des Ordres du Roy, & Maréchal de Camp ordinaire des Armées de sa Majesté, le sit entrer Page de la Chambre du Roy Henri IV. sous M. de Bellegarde, en 1605.

Il n'avoit point étudié, mais l'inclination qu'il avoit pour la Poesse

H. DE le porta à s'y appliquer. La connois-RACAN. fance qu'il fit alors avec Malherbe, que M. de Bellegarde avoit pris chez lui, par ordre du Roy, lui fournit les moyens de le faire avec succès, car il reconnoît lui-même qu'il avoit appris de lui tout ce qu'il avoit ja-

mais sçu de la Poesse Françoise.
En sortant de Page, il porta les armes; & il étoit en Garnison à Calais en 1608. lorsqu'il lui arriva ce que M. Menage rapporte dans ses Observations sur Malberbe p. 254. & dans son Anti-Baillet tom. 2. p. 209. » 11 sit alors, dit-il, ces quatre

» Il fit alors, dit-il, ces quatr

» Estime qui voudra la mort épouvantable,

Et la fasse l'horreur de tous les animaux,

Duant a moi je la tiens pour le point desirable,

no ou commencent nos biens, & finissent nos maux.

Duelque temps après étant à Papris, & recitant ces vers-comme e étant de lui à son ami Ivranie, son ami, lui dit qu'il ne donnoit pas dans ce panneau; qu'il savoit sort bien

des Hommes Illustres. » bien que ces vers étoient de Mat-"thieu, & que c'étoit le premier RACAN. "quatrain de son livre intitulé : Les " Tablettes de la Vie & de la mort. M. » de Racan, qui n'avoit pas vû ce li-» vre , contesta longtemps , & opi-" niatrement', que Matthieu ne pou-» voit avoir fait ces vers; & il ne fe » rendit là-dessus que lorsqu'Ivrante s les lui fit lire dans ce livre de Mat-» thieu, avec le plus grand étonnement du Monde. Cette avanture paroît fort singuliere à Menage, qui ne doute point de sa verité; mais Bayle en sait disparoître le Merveilleux par une reflexion fort naturelle. ⇒ Il n'y a , dit-il , gueres de gens qui a ignorent que l'on fait apprendre saux enfans bien élevés quelques maximes de pieté & de Morale; » & qu'avant même qu'ils fachent li-» re, on tâche de leur faire retenir » par cœur quelque couplet sentenstieux. Sans doute le petit Racan aura oui dire à sa gouvernante ou a à sa Mere quelqu'un des quatrains n de Pybrac ou de Matthieu. Les a idées qui s'en imprimerent dans of fon cerveau fe boucherent, & des

H. DE » meurerent en cet état quelques an-» nées; elles se déboucherent dans RACAN. » la suite, & se representerent à lui » comme un objet tout nouveau, & s fans réveiller le souvenir particu-≈ lier de l'Auteur, ou de l'Ouvrage ; a d'où elles venoient. Il crut donc » être l'Auteur de ces quatre vers. » quoique dans le fond ils ne fussent » autre chose qu'une reminiscence mutilée. Si l'on examinoit atten-= tivement, ajoute-t'il, on trouve-» roit qu'en mille rencontres ce que s l'on croit inventer, est une pen-" fée qu'on a oui dire, ou que l'on ⇒a luë; mais on n'a point retenu

n cette circonstance.

Racan, à son retour de Calais, consulta Malherbe, qu'il respectoir comme son pere, sur le genre de vie qu'il devoit choisir. Malherbe, au lieu de lui répondre directement làdessus, lui recita cet ingenieux Conte du Pogge, dont la Fontaine a fair une de ses plus jolies fables, intitulée: Le Meunier, son sils, & leur Asne: & ajouta qu'il en agit à sa volonté, parce que quelque chose qu'il pût faire, il ne scroit jamais

Recan se maria à l'âge de 35 ans, & sa posterité est aujourd'hui tour ce qui reste de la Maison de Beuil, maison des meilleures qu'il y air en France.

Son talent pour la Poesse lui procura une entrée dans l'Academie Françoise dès ses premiers commencemens; & les Memoires de cette Academie nous apprennent qu'étant absent de Paris, il y envoya un discours contre les Sciences, qui y sur lû par M. de Serizay, le 9 Juiller 1625.

Il plaidoit sa propre cause dans ce discours; car il étoit fort ignorant en tout autre genre qu'en celui de Poesse; il avoit même tant d'incapacité pour la langue Latine, que, si l'on en croit Cossar, il n'a jamais pu apprendre son Constitor, & qu'il étoit obligé de le lire, lorsqu'il alloit à Consesse.

Il mourut au mois de Fevrier 1670. dans sa 81 année, & cut pour successeur à l'Academie Pierre Cureau.

H. DE de la Chambre, Cure de S. Barthe-

RACAN. lemi.

Pour connoître le merite Poetique de Racan, il faut voir ce qu'en pensoit Malherbe, son Maître en Poesie, & bon juge en cette matiere. Il disoit que Maynard étoit de tous ses disciples celui » qui faisoit » les meilleurs vers, mais qu'il n'avoit point de force; pour Racan; p qu'il avoit de la force, mais qu'il ne travailloit pas assez ses vers; que » le plus souvent pour s'aider d'une » bonne pensée il prenoit de grann des licences; & que de Maynard » & de Racan on feroit un grand Poete. C'est ce que Racan lui-même nous apprend dans la vie de Malberbe , avec cette sincerité & ce definteressement, qui sont dignes d'un homme de sa condition.

Despreaux en parle à peu près sur le même ton dans une Lettre à M. de Maucroix. » Racan, dit-il, avoit plus de genie que Malherbe, mais » il est plus negligé & songe trop à » le copier. Il excelle sur tout, à mon avis, à dire les petites choe fes , & c'est en quoi il ressemble...

des Hommes Illustres. n mieux aux anciens, que j'admire H. DE " fur-tout par cet endroit. Plus les RAGAN.

= choses sont séches & mal aisées à » dire en vers, plus elles frappent " quand elles font dites noblement, » & avec cette élegance qui fait proprement la Poesie.

Ailleurs il fait valoir le talent qu'il avoit pour la Poesse sublime & pourla Poesie simple & naturelle. îl en parle ainsi dans sa Satyre IX. par rap?

port à la premiere. ..

Tout chantre ne peut pas sur le ton d'un Orphée

Entonner en grands vers la discorde étouffée .

Peindre Bellone en feu , tonnant de toutes parts,

Et le Belge effrayé fuyant fur ses remparts.

Sur un ton si hardi, sans être teme raire.

Racan pourroit chanter; au defaut d'un Homeres

Et dans le premier chant de l'Art Poetique, par rapport à la seconder

T66 Mém. pour servir à l'Hist.

H. DE Malberbe d'un Heros peu chanter
RAGAN. les exploits,
Racan chanter Philis, les Bergers

& les Bois.

O Les Bois.

De tout ceci nous pouvons conclure que Racan avoit beaucoup de genie, qu'il étoit né Poete, mais qu'à la facilité & à la superiorité du talent, il n'ajoutoit pas toûjours le travail necessaire.

M. de Maucroix dans une Lettre à M. Despreaux nous apprend que Raean écrivoit toûjours ses vers de suite, sans aucune distinction, comme

si c'avoit été de la prose.

Ajoutons ici un trait du Menagiana. tom. 2. p. 4. » M. de Racan,
y dit Menage, étoit tout plein de
bons mots, mais il avoit la voix
fort basse, & ne parloit pas distincement. Un jour que la Compagnie étoit nombreuse, on vint à
parler de quelque sujet, qui lui
donna occasion de nous faire un
conte fort agreable. Après qu'il
l'eut achevé, voyant que la Compagnie n'en rioit point, parce
qu'on ne l'avoit pas entendu, il

des Hommes Illustres. » s'adressa à moi, qui étois à côté " de lui . & me dit : Je vois bien que RACAN.

D ces Messieurs ne m'ont pas entendu; » traduisez-moi, s'il vous plaît, en

» langue vulgaire.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Les Bergeries. Paris 1625. in-80. 2. Lettres diverses. Ces Lettres,

qui font au nombre de fept, se trouvent dans le Recueil de Lettres nouvelles, donné par Faret à Paris 1627; in-80.

3. Les sept Pseaumes Penitentiaux. Paris 1631. in-8°. Cette traduction est en vers.

4. Poesies diverses; Dans les Re-

eueils de 1621. 1627. 1633.

s. Odes Sacrées dont le sujet est pris des Pseaumes de David, & qui sont accommodées au temps present. Paris 1651. in-80.

6. Discours contre les Sciences. A.

la fin de l'Ouvrage précedent.

7. Mémoires sur la vie de Malherbe. Paris 1651. in-12. It. à la tête d'un Récueil intitulé : Divers Traités d'Histoire & d'Eloquence. Paris 1672. in-12. It. dans la 1e partie du second volume des Mémoires de LitteH. DE rature de M. de Sallengre, p. 38. It.
RACAN. a la tête des dernieres éditions de Malherbe.

8. Dernieres Oeuvres & Poestes Chrétiennes, tiréss des Pfeaumes & de quelques Camiques du Vieux & Nouveau Testament. Paris 1660. in-8°. On trouve dans ce Recueil la traduction de tous les Pfeaumes; autieu qu'il n'y en avoit que quelquesuns dans ceux qui ont été marqués

aux Nº. 3. & 5.

Contelier ; Libraire à Paris, a donné en 1724: une nouvelle édition des Oeuvres de Racan en deux volumes in-12. où l'on trouve le Discours contre les Sciences, lû dans l'Academie en 1635, une Lettre en prose que Racan écrivit à cette Com? pagnie, au fujet des Paraphrafes qu'il avoit commencées sur les Pseaumes & une Réponse de Conrart, Secretaire de l'Academie, au nom de la Compagnie. Mais il s'y est glisse des fautes & des omissions sur lesquelles on a inferé un Memoire dans le Mercure de Septembre 1724. On y a en effet omis une longue Ode an Cardinal de Richelien , qui se trouve

des Hommes Illustres. 769
dans un Recueil de Poesses, incitulé: Les nouvelles Muses, Paris 1635. RACAN.
in-8°. Un Sonnet à M. de Pusseux & une Epitaphe de 12 vers, qui ont été inserées dans les Delices de la Poesee Françoise. Paris 1621. in-8°. pp.
409. © 433. Les sept Lettres en Prosee, qui sont dans le Recueil de Faret. Les Memoires de la vie de Mal.

V. L'Histoire de l'Academie Françoise par M. Pellisson, & par M. L'Abbé d'Olivet. Bayle Dictionnaire, Le Parnasse François de M. Titon du

Tillet.

herbe. &c.

## PIERRE PATRIX.

PIERRE Patrix, que M. Huet P. P. P. Nomme Patris, quoiqu'il écri-TRIX. vit lui-même fon nom par une x, naquit à Caen l'an 1583. de Claude Patrix, Confeiller au Bailliage de cette ville, & de Marguerite de Bourgueville.

Etienne Patrix, son grand Pere ; étoit Provençal, de Beaucaire; mais s'étant trouvé à Caen en l'année 1521.

Tome XXIV.

P. PA- lorsque le Parlement de Rouen envoya des deputés de son Corps, pour en reformer l'Université, il sut choisit par eux, quoiqu'il n'eut encore que la qualité de Licentié aux Loix,

fit par eux, quoiqu'il n'eut encore que la qualité de Licentié aux Loix, pour y être Professeur en Droit Civil; & quelque temps après il sut Conseiller au même Parlement.

Pierre Patrix fon petir fils sut

Pierre Patrix , fon petit fils , fut élevé dans l'étude des Loix, mais son goût particulier ne lui permit pas de s'y arrêter. Les delices de sa patrie, qui fleurissoit alors en poliresse & en enjouement , l'y retinrent jusqu'à l'âge de quarante ans, qu'il la quitta avec affez peu de bien, pour entrer au service de Gaston Duc d'Orleans. Comme la Cour de ce Prince, qui se tenoit à Blois, surpassoit celle du Roy son frere en politesse, en agrément, & en bon goût, il eut occasion d'y briller par l'amenité & la delicatesse de son esprit. Ce fut alors qu'il entra en Societé avec les Voiture, les Chaudebonne, les Riviere, & les Belot, & qu'il acquit une estime universelle, non seulement par les talens de son esprit, mais encore par sa probité, & sa fidelité.

des Hommes Illustres.

Il fuivit constamment la fortune de son maître; & après sa mort, il TRIX. se tint attaché à celle de Marquerite de Lorraine sa veuve. Cependant ses longs & fideles services auprès d'un Maître, qui l'affectionnoit, & qui l'estimoit, ne lui valurent en tout que le Gouvernement de Limours un logement dans le Palais d'Orleans, & quelque pension affez modique.

Il fit dans sa jeunesse plusieurs pieces galantes, & quelques unes même licencieuses; mais il les supprima toutes le plus qu'il pût dans un âge plus avancé, où l'esprit de devotion prit en lui le dessus , & ne travailla plus que sur des sujets de pieté.

Comme il étoit sur la fin de sa vie fort occupé de la mort, il fit peu de jours avant la sienne ces vers si ce-

lebres.

Je songeois cette nuit, que de mal con[umé

Côte à côte d'un pauvre on m'avoit inhumé :

Mais ne pouvant souffrir ce facheux voismage,

En mort de qualité je lui tins ce lan: P. PAgage.

TRIK.

Retire toi, Coquin, va pourrir loin d'ici .

Il ne t'appartient pas de m'approcher ainsi.

Coquin! ce m'a-t-il dit , d'une arrogance extreme .

Va chercher tes coquins ailleurs , co= quin toi même.

Ici tous sont égaux, je ne te dois plus

Je suis sur mon fumier, comme toi fur le tien.

Il mourut à Paris le 6 Octobre 1671. âgé de 88 ans, & fut enterié au Calvaire.

Il avoit un esprit très-naturel & infiniment agréable; & avec son accent Normand, dont il ne s'étoir jamais pu défaire, & une niaiserie affectée qu'il avoit apportée de Caen, & qui y est fort familiere, il étoit d'une conversation charmante. On dit de Voiture qu'il avoit l'exterieur niais, & M. Huet affure avoir fouvent entendu dire à Patrix, que c'étoit lui qui ayoit appris la Niaiserie à Voiture.

Aes Hommes Illustres. 1773
On cite quelques-uns de ses bons P. P.A.3
mots, entre autres ceux-ci. Quand TRIX, il rencontroit des compagnies où l'on parloit de Sciences, il les alloit joindre, en disant à ceux qui étoient avec lui, qu'il alloit goûter de leux vin. Un jour étant revenu d'une grande maldie à l'age de 80 ans

vin. Un jour étant revenu d'une grande maladie à l'âge de 80 ans; comme ses amis s'en réjouissoime avec lui & lui disoient de se lever; Helas! Messeurs, leur répondiril, ce n'est pas la peine de se rhabiller.

Le caractere de ses vers est tout-àfait original & presque inimitable, & l'on y trouve un sel d'un goût exquis. C'est le jugement qu'en porte M. Huet, qui avoit vû les Poesses de sa jeunesse, qu'il supprima dans la suite; car nous n'avons plus gueres que celles qu'il composa dans sa vieillesse sur les sujets de devotion.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Plaime des Consonnes, qui n'ont pas Phonneur d'entrer au nom de Neus-Germain. Cette piece de vers, à laquelle Voitme répondit, se trouve parmi les Oeuvres de ce dernier. Neus-Germain étoit un Poete François un peu sou, qui servoit de jouet 174 Mem. pour Jervir à l'Hist.
P. P. au Duc d'Orleans, Gaston, & aux
TRIX. beaux esprits de ce temps-là.

2. Poesies diverses dans le Recueil de Poesies choisies de Barbin, tome 4e. 3. La Misericorde de Dieu, sur la conduite d'un pecheur penitent. Blois 1660. in-12. C'est un Recueil des Poesies devotes de Patrix, qui les dedia à Gaston, Duc d'Orleans, trois jours après sa mort arrivée à Blois le 2 Fevrier 1660. » Ce Recueil, dit M. Huet, mérite d'être confervé pour fa singularité; car encore que » les vers soient fort negligés, languiffans, sentant le terroir Normand & le declin de l'âge, l'on y » voit néanmoins briller cet esprit » original d'où ils sont partis, & » l'on y reconnoît un cœur touché a d'une pieté sincere.

V. Les Origines de Caen de M. Huet. p. 384. Le Parnasse François de

M. Titon du Tillet.



## JEAN NEVIZANUS.

EAN Nevizanus naquit à Ast J. NEVIen Piemont d'une bonne famille. ZANUS.

S'étant determiné après le cours ordinaire des études à fe donner à la Juriforudence, il alla s'y appliquer à Padone, où il eut pour Maître François Curius le jeune, qui mourut en 1533, après avoir professé pendant quarante ans.

Il devint lui-même Professeur en Droit dans l'Université de Turin; ce qui avec la composition de ses Ouvrages, & les Consultations l'occu-

pa pendant toute sa vie.

Il n'a jamais été marié, mais il eur une Concubine, nommée Jaqueline, qu'il prit soin de marier, après en avoir eu un fils qui sut Avocat, mais qu'on dépouilla de ses biens après la mort de son pere, & qui pour surcroît de malheur perdit l'esprit, & passa d'une extrême pauvreté à la folie.

Il avoit quelques biens dans la campagne de Tiglioli, dont les Com-

J. Nevi-tes de Moniafia étoient Seigneurs, & il eut à leur fujet de longs procès avec Paul Visca, qu'il ne put voir finir. Il les laiss au Comte de Montassa, qui apparemment étoir son parent, puisque sa mere étoir fille de

Godefroy de Montafia.

François de Billon rapporte dans Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe feminin une chose à son sujet ; dont on fera tel jugement qu'on voudra. Il dit que les Dames de Turin, choquées des médifances qu'il avoit debitées contre le sexe dans sa Forêt Nuptiale, & determinées à s'en venger, allerent un jour le prendre & le chasserent à coups de pierres de la ville ; qu'il obtine à la verité quelque temps après la liberté de revenir, mais que ce ne fut qu'après avoir fait devant elles amende honorable à genoux, ayant attachés au front, pour marque de son repentir, ces deux vers Latins

Rusticus est vere, qui turpia dicit de muliere,

Nam scimus vere, quod omnes sumus de muliere.

J. NEVE

Rustique & sot, qui blasonne la semme;

Car nous savons, que tous sommes de femme.

Il ajoute que depuis ce temps-là jufqu'à sa mort, il ne put jamais trouver de semme, si vicille qu'elle sûr, qui voulût lui faire son lie.

Il mourut l'an 1540.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Volumen Confiliorum. Lugduri 1559: in-fol. It. Francosuri 1563. infol. It. Venetiis 1573. in-fol.

2. Summarium, seu Compendium Decretorum Ducum Sabaudia. Taurini 1588. It. Lugduni 1592.

3. Additiones ad Rolandinam. Taurini. in-4°.

4. Controversia Feudales. Marpurgi 1615. in-4°. Je ne rapporte tous ces Ouvrages que sur la foy d'André Rossott, qui les marque ainsi dans sa Bibliotheque des Auteurs du Piemont.

5. Quastio de librorum multitudine resecanda. Colonia 1607. in-8°.

6. Confilium Joannis de Nevizanis,

178 Mem. pour fervir al Hift.

J. NEVI- incip. Patres-Comederunt, in quastion ZANUS.

ne: An Princeps possit inseudare opplidum, invitis Oppidanis, vel alienare subditos invitos. Parmi les Conseils d'Albert Brunus.

7. Index Scriptorum in utroque Jure. Lugduni 1522. C'est l'édition que cite Roffoti. Cette Lifte a été aus gmentée à differentes reprifes par divers Auteurs. Le premier, qui y aie ajouté est Louis Gomez; mais je ne fai quand il a publié son édition, dont Nicolas Antonio ne parle poine. Jean Fichard y fit ensuite de nouvelles additions, done j'ignore auffi la date. Jean Baptifte Ziletti vine ensuite, & publiz le travail de ceux qui l'avoient precedé, & le sien sous le titre d'Index librorum omnium Juris tam Pontificii, quam Cafarei. Venetiis 1559. 1563. 1566. in-4°. Enfin-Jean Wolfgang Freymonius donna le tout plus complet, fous cet autre titre : Elenchus omnium Auctorum sive scriptorum, qui in Jure tam Civili, quam Canonico, vel commentando, vel quibusque modis explicando & illustrando, ad nostram etatem usque claruerum, Nomina & Monumenta à

des Hommes Illustres. 179 Joanne Nevizano, Ludovico Gomerio, J. NEVIZ

Joanne Fichardo , & Joanne-Baptista ZANUS. Zileto summo studio collettus , & à

Joanne Wolfgango Freymonio tertia parte auctior in lucem datus. Franco-

furti 1579. & 1585. in-4°.

8. Sylva Nuptialis, bonis referta non modicis , nunc te , Letter ; obnixe rogat, ut se aspicias, deinde quod scriptum est legas, & protinus visis opusculi annotamentis, cum indice alphabetico contentorum narrativo, lataberis gaudio maximo. Parif. Kerver. 1521. in-8°. En lettres Gothiques. C'est ainsi qu'est intitulée cette édition, qui est la premiere qu'on connoisse,. mais qui doit cependant avoir été. precedée de quelque autre, puisque dans les éditions posterieures on voit. à la tête une Lettre du Jurisconsulte Achilles Alionus à l'Auteur, datée de: l'an 1922. où il marque qu'il y avoit déja quelques années qu'il avoit publié cet Ouvrage. Il le revit en 1523. & y fit quelques additions, comme il paroît par le 40 livre No. 147. où il dit qu'au mois de Janvier de la presente année 1523. (il devoit dire: le jour de Noël 1522.) les Turcs s'é-

J. Nevi-toient emparés de l'Isle de Rhodes.

ZANUS. Il y a plusieurs éditions de ce livre ;
entre autres celle de Lyonchez Jean.

entre autres celle de Lyon chez Jean Frellon 1556. in-80. Celle de Venise; chez François Ziletti 1570. in-80. Celle de Lyon, chez Antoine de Harfy 1592. in-12. Voici le titre de celle de Lyon de 1556. que j'ai, qui est semblable à celui des éditions posterieures. Sylva Nuptialis libri fex. In quibus ex dictis Moder, materia Matrimonii, Dotium , Filiationis , Adulterii, Originis, successionis & Monitorialium plenissime discutitur : una cum remediis ad fedandum factiones Guel-phorum & Giebelinorum. Hem modus judicandi , & exequendi jussa Principum. Ad hae , de authoritatibus Doctorum, privilegiisque miserabilium per-Sonarum. Que omnia ex questione, An nubendum fit , vel non , desumpta sunt. Joanne Nevizano, Astensi, Jurisconfulto Clarissimo Authore. Omnia multo quam antehac castigatiora. Indice etiam locupletissimo, ac Argumentis in singulos libros additis auctiora reddita. Lug. duni 1556. in-8°. Des fix livres dont cet Ouvrage est composé, les deux premiers roulent fur la Thefe, qu'il

des Hommes Illustres. me faut pas se marier, & les deux J. Nevi-suivans sur celle qu'il faut se marier, ZANUS. ce qui fait voir que l'Auteur agite cette question problematiquement. Les deux derniers livres, qui font entierement étrangers aux précedens examinent les Regles qu'un Juge doit suivre dans ses Jugemens, Quemodo judicandum. Nevizanus a fait connoître ici l'inclination qu'il avoit à debiter des plaisanteries, & y a étalé une érudition assaisonnée de curiofités divertiffantes, mais une érudition mal digerée; car son livre estun vrai fatras où il a ramassé differentes choses qui n'ont aucune liaison entre elles, & qui sont noyées dans une infinité de Citations. Il avoit tellement la fureur de citer ? que lorsqu'il rapporte un passage de l'Ecriture, il ne se contente pas de marquer , l'endroit d'où il est pris ; il y joint encore les citations de cinq ou six Jurisconsultes, qui l'ont allegué. C'étoit la methode des autres Jurisconsultes de son temps, qui leur fervoit à faire connoître leur grande lecture, mais qui décougroit leur peu de jugement. Au

J. NEVI- reste en trouve dans l'Ouvrage bien des choses singulieres & des penses originales. Comme le livre est assez rare, malgré toutes ses differentes éditions, ou du moins peu sû, j'en

rapporterai quelques traits.

Liv. 1. No. 8. Il dit qu'il y en a qui prétendent que Dieu ne créa pas la femme en même temps que l'homme, parce qu'il se reserva à la créer avec les autres animaux. Ali dicunt, ajoute-t-il, quod in muliere Deus bene seis Mamillas Ventrem, ét alia qua sunt dulcia & amicabilia: sed de capite noluit se impedire, sed permissi illud facere damoni.

Ib. No. 162. Il rapporte qu'il y a des Auteurs qui prétendent que dans la revolte des Anges contre Dieu, ceux qui demeurerent neutres entre Dieu & Lucifer, ne furent point precipités dans les Enfers, mais que Dieu les mit dans les corps des femmes, afin qu'elles fissent enrager les

hommes.

Liv. 4. No. 98. Il dit que Dieu ne s'est fait homme & n'a pardonné au genre humain, que parce que la Vierge étoit belle, & se sert de cetts

des Hommes Illustres. saison pour relever les avantages de J. Nevi-

la beauté.

ZANUS D'ailleurs il soutient des opinions erronées; comme lorsqu'il prétend que l'Adultere rompt entierement le lien du Mariage, & qu'un mari qui le separe de sa femme pour ce sujet, peut se remarier à une autre ; & que la simple Fornication n'est pas un peché mortel. On peut voir dans l'Apparat Sacré de Possevin une longue liste des endroits que l'Inquisition à voulu qu'on reformat dans le livre de Nevizanus.

V. Guido Pancirollus de Claris Legum Interpretibus. Andrea Rossotti Syts labus scriptorum Pedemontii. Bayle,

Dictionnaire.

## NICOLAS-BOILEAU DESPREAUX.

NICOLAS Boileau Despreaux N. Des: naquit à Paris le 1 Novem-PREAUX. bre 1636. de Gilles Boileau, Greffier de la Grand - Chambre, homme celebre par sa probité, & par son experience dans les affaires, dont il fut

N. Des-le onzième enfant, & d'Anne de PREAUX. Nielle sa seconde femme, qui mourut en 1637, âgée de 23 ans, après avoir eu trois garçons, Gilles dont je parlerai plus bas, Jaques, dont j'ay parlé dans le 12º tome de ces Memoires p. 128. & Nicolas, dont il s'agit ici, ils se sont tous trois distingués dans la République des Lettres, & leurs écrits marquent assez le penchant qu'ils avoient pour la Satyre. C'est à quoi Despreaux fait allusion dans l'Epitaphe qu'il dressa à la Mere en 1670. lorsqu'il la fait parler ainsi.

Epouse d'un Mari doux, simple; officieux,

Par la même douceur je sçus plaire à ses yeux : Nous ne sçumes samais ni railler ni

Nous ne sçumes samais ni railler i medire.

Passant, ne l'enquiers point, si de cette bonté

Tous mes enfans ont herité: Lis feulement ces vers , & garde toi d'écrire.

On remarque; comme une chofe finguliere, qu'il naquit, aussi bien que des Hommes Illustres. 185

que l'Abbé Boileau, son frere, dans N. Desla même chambre, où sa Satyre Me-PREAUX. nippée, connue sous le nom du Catebolicon d'Espagne, sut composée; Jaques Gillot, Chanoine de la Sainte Chapelle, qui en étoit un des

principaux Auteurs, ayant habité la maison où elle étoit.

Au reste Despreaux, quoique né en 1636. se faisoit toûjours plus jeune d'une année, pour la raison que je vais dire. Louis XIV. lui ayant demandé un jour, en quel temps il étoit ne, il répondit que le temps de sa naissance étoit la circonstance la plus glorieuse de fa vie: Je suis venu au monde, dit-il, une année avant Vêtre Majesté, pour annoncer les merveilles de son regne. Le Roi fut touché de cette réponse, & les Courtisans ne manquerent pas d'y applaudir. Despreaux, qui n'avoit peut-être pas fait alors assez de re-Aexion sur l'année de sa naissance; se crut depuis engagé d'honneur à Soutenir ce qu'il avoit dit en présence de toute la Cour. C'est ce qui L'a obligé, toutes les fois qu'il a eu occasion de parler de sa naissance, de Tome XXIV.

N. Des-la mettre en 1637. & c'est ce qui a PREAUX. causé l'erreur sur toutes les dates de ses Ouvrages, dans la liste qu'on en a donnée au commencement de l'édition posthume de 1713.

Il tut élevé jusqu'à l'âge de sept à huit ans dans la maison de son pere, qui parcourant quesquesois les disterens earacteres de ses ensans, & clurpris de l'extrême douceur, & de la simplicité même qu'il croyoit remarquer en celui-ci, disoit ordinairement de lui, par une espece d'opposition aux autres, que c'étoit un bon garçon, qui ne diroit jamais mal de personne. Prédiction, que la suite contredit.

Il fit se premieres études au College d'Harcourt, où il achevoit sa quatriéme, lorsqu'il sut attaqué de la pierre. Il fallut le tailler, & l'operation, quoique faite en apparence avec beaucoup de succès, lui laissa cependant pour tout le reste de sa vie une très-grande incommodité.

Dès qu'il fut en état de reprendre fes exercices, il alla en troisséme au College de Beauvais sous M. Sevin, qui enseignoit cette Classe depuis près de 50 ans, & qui passoit pour N. DESl'homme du monde, qui jugeoit le PREAUXF mieux de l'esprit des jeunes gens. Il

Disciple un talent extraordinaire pour les vers, & qui crut pouvoir assurer sans restriction, qu'il se seroit

par-là un nom fameux.

Ce qui lui découvrit le goût & le genie de Despreaux pour la Poesie; fut moins les vers qui lui échappoient de temps en temps, qu'une lecture assidue des Poëtes & des Romans, qu'il pouvoit deterrer. On le surprenoit quelquesois au milieu de la nuit sur ces livres favoris, & on étoit souvent obligé aux heures des repas de venir l'en tirer. Mais ce qui merite une attention particuliere, c'est que cet amour des Romans, que lui-même a depuis appellé une fureur, loin de lui gâter l'esprit par un amas confus d'idées bizarres, femble n'avoir servi qu'à lui inspirer une critique plus exacte, & à lui fournir des traits plus vifs, contre le ridicule; tant il est vrai , qu'en fair de lecture, il n'y a point de regle generale, & qu'il y a des choses

N. DES-qu'il est quelquesois dangereux de PREAUX. lire, & qu'il est bon cependant d'avoir lûes.

Quand Despreaux eut fini son cours de Philosophie, il étudia en Droit, & se sit recevoir Avocat au Parlement le 4 Decembre 1656. étant

âgé de 20 ans.

Rien ne paroissoit lui mieux convenir; il joignoità beaucoup de vivacité & de penetration un jugement fûr, une élocution facile, & une mémoire des plus heureuses. Il y avoit d'ailleurs près de trois siecles que sa famille faisoit honneur à cette profession, & il tenoit encore au Palais par mille endroits. Mais l'inclination, c'est-à-dire le premier des talens, lui manquoit. Ainsi se trouvant chargé d'une premiere cause; loin de s'en instruire, il ne songea qu'aux moyens de s'en défaire honnêtement, & il y réussit de maniere, que le Procureur retirant ses sacs, le soupçonna d'y avoir découvert une procedure peu reguliere; & dit en sortant, que ce jeune Avocat iroit loin. Mais Despreaux ne youlut plus entendre parler de prodes Hommes Illustres. 189
ces, & croyant avoir échappé à un N. Desgrand peril, il resolut de ne plus s'y PREAUXexposer.

Pour avoir une raison de le saire; il se tourna du côté de l'état Eccle-siassique, & commença un cours de Theologie en Sorbonne; mais il ne pût soutenir longtemps les leçons d'une Scholastique épineuse, dont tout le merite consistoit dans la subtilité, & s'imaginant que la Chicane pour le suivre par tout n'avoir sait que changer d'habit, il s'en dégoûta bientôt.

Il aimoit une jeune Demoiselle fort spirituelle, nommée Marie Poncher, qu'on appelloit dans le monde Mademoiselle de Bretouville, qui étoit Niece d'un Chanoine de la Sainte Chapelle. Ce Chanoine étant mort, laisse vacant un benefice simple de 800. livres de revenu qu'il possedoit; c'étoit le Prieuré de S. Paterne, au Diocese de Beauvais. Sa Niece confeilla à Despreaux, qui étudioit alors en Sorbonne, de s'en saire pourvoir en Cour de Rome, présumant que l'Evêque de Beauvais, dont il dépendoit, ne songe-

N. Des-roit pas sitôt à le conferer. Despreaux PREAUX. fuivit fon conseil, l'obtint, & en joüit pendant huit années, sans prendre néanmoins l'habit Ecclesiastique, & sans se mettre trop en peine de faire un bon usage des revenus. M. le Premier President de Lamoignon, qui avoit beaucoup de religion & de vertu, s'entretenant un jour avec lui, lui fit comprendre qu'en se conduisant comme il faisoit, il ne pouvoit garder ce benefice en seureté de conscience. Despreaux le reconnut, & en fit sa demission enetre les mains de l'Evêque de Beauvais. Il fit plus ; il supputa ce qu'il en avoit retiré depuis le temps qu'il en jouissoit , & cette. fomme , qui se montoit environ à six mille livres, fut employée à faire la Dot de Mademoifelle de Bretouville, qui fe fit Religieuse.

Despreaux perdit en 1657. son pere qui mourut âgé de 73 ans, & il fit depuis en 1690, ces vers pour mettre fous fon portrait.

. Ce Greffier doux & pacifique, De ses enfans au sang critique des Hommes Illustres.

N'eut point le talent redouté : Mais fameux par sa probité,

N. DES-PREAUX.

SIGI

Reste de l'or du siecle antique, Sa conduite dans le Palais Par tout pour exemple citée, Mieux que leur plume si vantée Fit la Satire des Rollets.

On a son portrait grave par le celebre Namenil , avec ces vers Latins de l'Abbé Boilean, son fils, au bas.

Desine flere tuum , proles numerofa parentem ,

Quem rapuit votis fors inimica tuis.

Ecce tibi audaci Scalpro magis are perennem .

... Emula natura reddit amica manus.

Despreaux devenu Maître absolu de sa destinée par cette mort, se livra tout entier à son genie Poetique. C'est ce qu'il nous apprend lui-même dans son Epitre se où il parla ainfi:

Mon pere, soixante ans au travail appliqué,

N. Des- En mourant me laissa pour rouler &

PREAUX.

pour vivre, Un revenu leger & son exemple a suivre.

Mais bientôt amoureux d'un plus noble metier,

Fils , frere , oncle , cousin , beau-frere de Greffier ,

Pouvant charger mon bras d'une mile liasse J'allai loin du Palais errer sur le

S'allai loin du Palais errer fur l Parnasse;

La famille en pâlit , & vit en fremissant Dans la poudre du Gresse un Poëte

naissant.

On vit avec horreur une Muse ef-

frenée Dormir chez un Greffier la grasse

matinée.

Dès-lors à la richesse il fallut renon=
cer;

Ne pouvant l'aquerir , j'appris à m'en passer.

Et sur tout redoutant la basse servitude,

La libre verité fut toûjours mon étude. Dans ce metier funeste à qui veut s'enrichir,

Qui

'des Hommes Illustres. 193 Qui l'eût crû, que pour moi le sort N. Desdût se stechir? PREAUX.

Mais du plus grand des Rois la bonté sans limite,

Toûjours prête à courir au devant du merite

Crut voir dans ma franchise un merite inconnu

Et d'abord de ses dons ensta mon re-

Ce fut dans le sein de cette nouvelle liberté, que lui procura la mort de son pere, qu'il composa la plûpart de ses Satires. Il se contentoit dans le commencement de les lire à ses amis particuliers, & quelque applaudissement qu'il en reçût, on ne pouvoit l'obliger à les rendre publiques. Il souffrit même assez longtemps avec patience les mauvailes copies qu'on en répandoit dans le monde; mais sa constance l'abandonna à la vûe d'une édition pleine de fautes, & où pour surcroît de chagrin, il vit qu'on avoit mis fous fon nom une ou deux pieces supposées. Cela l'obligea à faire de bonne grace ce qu'on faisoit déja malgré Tome XXIV.

N. Des-lui: ses Satyres furent donc impri-PREAUX, mées de son aveu, d'abord separément & ensuite en recueil.

La premiere, qui est le premier Ouvrage considerable qu'il ait composé, fut commencée vers l'an 1660. du vivant de son pere; il y décrit les plaintes & la retraite d'un Poëte, qui ne pouvant vivre à Paris, va chercher ailleurs une destinée plus heureuse. C'est une imitation de la 3º Satire de Juvenal, dans laquelle est aussi decrite la retraite d'un Philosophe, qui abandonne le séjour de Rome, à cause des vices affreux, qui y regnoient. Juvenal y décrit encore les embarras de la même ville, & à son exemple Despreaux avoit dans fa Satire fait la description des embarras de Paris: mais il s'apperçut que cette description étoit comme hors d'œuvre, & qu'elle faisoit un double fujet; ce qui l'obligea à l'en détacher, & il en composa une Satire particuliere, qui est la sixième. Il ne faisoit pas d'abord grand cas de cette piece; à peine avoit-il pu se resoudre à la lire à quelques amis particuliers; mais l'Abbé Furetiere des Hommes Illustres.

l'ayant lûë avec lui, en fut si con- N. DEStent, qu'il convint de bonne foy PREAUX. qu'elle valoit beaucoup mieux que celles qu'il avoit faites lui-même. Il encouragea le jeune Poëte à continuer, & lui demanda même une copie de la nouvelle Satire, qui devint bientôt publique par les copies qu'on en fit. Elle étoit alors dans un

primé ou changé. La sixième Saure sur les embarras de Paris, qu'il détacha de la premiere, dont je viens de parler, fut composée dans le même temps. M. de la Monnoye s'est avisé de la traduire en vers Grecs, & cette traduction se trouve dans le 4e tome du Menagiana. p. 244. M. Muralt en a fait un assez mauvaise Critique, qui a

d'abord été inserée dans les Nouvelles Listeraires de la Haye du 28 Mai

état bien different de celui auquel l'Auteur la mit avant que de la faire imprimer; car de 212 vers qu'elle contenoit, il n'en conserva qu'environ 60. Tout le reste sut, ou sup-

1718. & ensuite parmi ses Lettres fur les Anglois & les François. La Satire 7º suivit après, car elle

N. Des-est de l'an 1663. L'Auteur y délibe-PREAUX, re avec sa Muse, s'il doit continuer à composer des Satires. Il envisage d'abord tous les inconveniens qu'il y a de s'appliquer à ce genre d'écrire; mais comme son genie l'entraîne de ce côté-là, il se determine ensia à fuivre son inclination.

La 2e. qui dans l'ordre du temps est la 4e, fut composée en 1664. Le sujet en est la difficulté de trouver la rime, & de la faire accorder avec

la raifon.

La 4e. vint immediatement après; & la même année. Despreaux en concut l'idée dans une conversation qu'il eut avec l'Abbe le Vayer, & Moliere, dans laquelle on prouva par divers exemples que tous les hommes font fous, & que chacun neanmoins croit être fage tout feul.

Il composa ensuite au commencement de l'année suivante 1665. son Discours au Roy , qui est à la tête de tous les Ouvrages, & qui fut inseré la même année dans un Recueil de Poesies, avant qu'il eût eu le temps de le corriger.

La Satire 3º. qui contient le récit

des Hommes Illustres.

d'un festin, donné par un homme N. Desa d'un goût faux & extravagant, qui pre aux; se pique néanmoins de rasiner sur la bonne chere, est encore de l'an 1665. & succeda au Discours au Roy. Horrace avoit déja fait quelque chose de semblable dans la Satire 8º. de son fecond livré, aussi bien que Regnier dans sa Satire 16°.

La Satire 5c. est encore de l'an 1663. Despreaux y sait voir que la véritable noblesse consiste dans la vertu, indépendamment de la Naissance. Juvenal a traité la même mattere dans sa Satire 8c. & Seneque dans

la 44e de ses Epîtres.

Ces sept premieres Satires avec le Discours au Roi furent imprimées ensemble à Paris en 1666. in-12, par les soins de Despreaux. On en avoit déja fait l'année précedente une édition à Rouen sans sa participation, mais elle étoit fort désectueuse, & on y avoit mêlé des pieces, qui n'étoient pas de lui.

Jamais Ouvrages n'exciterent un plus grand tumulte fur le Parnasse que ces Satires. La nation des Poètes qui n'entend pas raillerie fur ses pro-

N. DES-ductions, fondit de toutes parts sur PREAUX. le nouvel Auteur, avec des Critiques & des libelles sans nombre. Mais dédaignant de leur répondre, du moins sur un ton serieux, il composa sa 9º Satire, qu'il adressa à son Esprit, & dans laquelle sous prétexte de censurer ses propres défauts, il le justifie de tous les crimes que ses adversaires lui imputoient, & les couvre eux-mêmes d'une nouvelle confusion. Cette Satire est sans contredit la plus belle de toutes, & celle où il y a le plus d'art, d'invention & de finesse. Despreaux la composa en 1667. mais il ne la fit imprimer que l'année suivante après avoir composé & publié la Satire de l'homme, qui est la 8c dans ses Ocuvres.

> Cette derniere est dans le goût de Perse, & represente un Philosophe chagrin qui ne peut souffrir les vices des hommes. Elle eut un succès extraordinaire, & il s'en sit en même temps, en 1668. pluseurs éditions, qui surent debitées avec une rapidité prodigieuse. Le Roi même, à qui on en sit la lecture, en parla plusieurs

des Hommes Illustres. 199
fois avec de grands éloges. Sur quoi N. Dassle sieur de Saint-Mauris, Chevau-preaux.

leger de la Garde du Roi, qui lui montroit à tirer à la volée , lui dit que Boileau avoit fait une autre Satire qui étoit plus belle que celle-là, & dans laquelle il parloit de sa Majesté. Cela excita la curiofité du Roi qui voulut la voir. C'étoit celle à fon-Esprit, & Saint-Mauris en demanda une copie à Boileau, qui étoit son ami. Le Roi l'ayant lue la fit voir à quelques personnes de la Cour. Madame la Marechale de la Mothe, -Gouvernante de M. le Dauphin, en fit faire une copie, qui en produisit bientot quantité d'autres. L'Auteur craignant alors qu'on ne l'imprimât sur quelque copie désectueuse, se détermina à la faire imprimer luimême, & l'accompagna d'un petit discours en prose, où il justifie par l'autorité des Poëtes anciens & modernes, la liberté qu'il s'est donnée dans ses Satires de nommer les Au-

Despreaux après s'être ainsi désendu, s'avisa de faire une espece de trophée des écrits qu'on publicit

teurs.

N. Des-contre lui, de les ramasser avec plus pre aux. de soin que les autres ne recueillent les loüanges qu'on leur donne, & de les envoyer à ses amis, qui à la fin satigués du nombre & de l'extravagance de la plûpart de ces Ouvrages, l'accusoient presque d'en avoir fait lui-même une partie, pour rendre l'autre plus méprisable, à l'exemple de quelques-uns de ces Ecrivains, entre autres de l'Abbé Cotin, qui croyoient avoir trouvé le secret de décrier entierement les Satires de Dispreaux, en lui en attribuant de

facon.

La réputation naissante de Defpreaux ne sur pas la seule chose, qui de dédommagea de la haine de quelques Auteurs. Ces Satires même, sources de tant de plaintes, lui sirent des amis illustres, entre lesquels il eut le bonheur de compter. M. le Premier President de Lannoignon. Ce Magistrat, bien loin d'être estraye par le nom de Satire, que portoient les Ouvrages de Despreaux, sut charmé d'y trouver ce sel, ce goût précieux des Anciens, & plus-

fort mauvaises, qui étoient de leur

davoit foumis aux loix d'une pudeur premuxiferupuleuse un genre de Poesse, dont
la licence avoit jusqu'alors fait le
principal caractere. Mais s'il admira
fa retenue dans les matieres les plus
delicates, il n'estima pas moins son
attention à distinguer toûjours dans
la même personne l'honnête homme, d'avec le Poète inspide, & le
bon citoyen d'avec le mauvais Au-

Despreaux renonçant alors pour quelque temps à la Satire, commença à donner dans d'autres genres de Poesse.

teur.

Il composa en 1669. sa premiere Epstre, dans laquelle il entreprit de louer le Roi comme un Heros paisseble, en faisant voir qu'un Roi n'est mi moins grand, ni-moins glorieux dans la paix que dans la guerre. Il changea dans la suite la conclusion de cette piece, & substituta aux vers qui y étoient, un éloge magnisque du Roi, qu'il récita lui-même à ce-Prince, à l'occassion que je vais dire.

Dans le temps qu'il composoite cette Epître, il travailloit aussi aus

202 Mem. pour servir à l'Hist. N. DES-Poeme du Lutrin , où pour louer le Roi d'une maniere nouvelle, il fir l'admirable récit de la Molesse, qui est à la fin du second Chant de ce Poëme. Cette ingenieuse fiction cut un fuccès extrémement heureux. Le Roi, qui ne connoissoit Despreaux que par ses Satires, voulut voir le Poëte, qui le savoit si bien louer; & ordonna à M. Colbert de le faire venir à la Cour. Quelques jours après Despreaux parut devant le Roi,. étant presenté par M. de Vivonne. Il récita à sa Majesté une partie du Lus trin, qui n'avoit pas encore paru, & quelques autres pieces dont le Roi fut très-satisfait. A la fin ce Prince lui demanda, quel étoit l'endroit de Poësies qu'il trouvoit le plus beau? Il pria le Roi de le dispenser de faire un pareil jugement; ajoutant qu'un Auteur étoit peu capable de donner le juste prix à ses propres Ouvrages, & que pour lui, il n'estimoit pas affez les fiens, pour les mettre ainfidans la balance. N'importe, dit le Roi, je veux que vous me disiez vôtre

sentiment. Despreaux obéit en disant, que l'endroit dont il étoit le plus-

vers par lesquels finit sa premiere Epître, dont il s'agit ici. Le Roi, à qui la piece avoit d'abord été presentee par Madame de Thiange, n'avoit pas vû cette nouvelle fin , que l'Auteur avoit faite depuis peu. Elle toucha sensiblement ce Prince, done l'émotion parut dans ses yeux, & sur son visage. Il se leva de son fauteuil avec un air vif & fatisfait. Cependant comme il étoit toûjours maître de ses mouvemens, & qu'il parloit fur le champ avec beaucoup de justelle; Voilà qui est très-beau, dit-il, cela est admirable. Je vous louerois davantage, si vous ne m'aviez pas tant loué. Le Public donnera à vos Ouvrages les louanges qu'ils meritent :: mais ce n'est pas assez pour moi de vous louer: je vous donne une pension de deux mille livres ; j'ordonnerai à Colbert de vous la payer d'avance; & je vous accorde le privilege pour l'impression de tous vos Ouvrages.

La quatriéme Epître, qui suit la premiere dans l'ordre du temps, sut

N. Des-composée au mois de Juillet de l'an PREAUX. 1672. & imprimée au mois d'Août. Despreaux y décrit le passage du Rhin , qui fe fit par Louis XIV. le 12 Juin de cette année. Après qu'il l'eut publice, il lui revint que le Comte de Bussi-Rabutin en avoit fait une Critique sanglante. Résolu à s'en venger, il dit son dessein à quelques personnes, par le moyen desquelles M. de Buffi en fur informe dans une de fes terres, où il étoit relegué. Ce Comte voulant prendre les devants pour prévenir la Satire ... ectivit le 20 Avril 1673. au P. Rapin & au Comte de Limoges, tous deux amis de Despreaux, pour les prier de voir ce Poete & le détourner de son entreprise. La chose réussit selon ses defirs. Despreaux écrivit une Lettre d'honnêteté à M. de Bussi, qui lui répondit sur le même ton; & la chose en demeura-là. Leurs Lettres se trouvent dans les notes de M. Broffette fur cette Epître. Celle de Despreaux avoit été imprimée auparavant dans la 1º partie des Nouvel les Lettres du Comte de Bussi in-12. l'an 1709. p. 288. mais avec quelques= changemens.

des Hommes Illustres.

La seconde Epstre vintaprès. L'Au. N. Destreur ne la composa que pour conser-preadux. ver la fable de l'Huitre & des Plaideurs, qu'il avoit retranchée de la fin de la premiere; aussi est-elle fort courte, Elle a été traduite en vers Latins. par M. de la Monnoye, & cette

du Menagiana p. 238. La troifiéme adressée à M. Arnauld, est de l'an 1673. Elle roule sur la mauvaise honre. Plutarque a fait un traité sur le même sujet, mais

traduction se trouve dans le 4e tome

Despreaux ne l'a point imité. C'étoit peu pour ce fameux Auteur, d'avoir corrigé les Poëtes par fa Critique; il voulut encore les instruire par ses préceptes. Dans cette vûe il forma le dessein de composer un Art Poëtique. M. Patru, à qui il communiqua son dessein, ne crue pas qu'il fût possible de l'exécuter avec succès. Il convenoit qu'on pouvoit bien expliquer les regles generales de la Poësse, à l'exemple d'Horace; mais pour les regles particulieres, ce détail ne lui paroissoit pas propre à être mis en vers François, & il eut assez mauvaise opinion de

N. Des-notre Poësie, pour la croire incapable de se soutenir dans des matieres aussi séches, que le sont de simples préceptes. Néanmoins les difficultés, que ce judicieux Critique prévoyoit, bien loin d'effrayer Despreaux , ne fervirent qu'à l'animer, & à lui donner une plus haute idée de son entreprise. Îl commença en 1669. âgé de 33 ans à travailler à son Art Poëtique, & quelque temps après il en alla reciter le commencement à son ami, qui voyant la noble hardiesse avec laquelle il entroit en matiere; changea de fentiment, & l'exhorta bien serieusement à continuer. Cet Ouvrage, qui passe communement pour le Chef-d'Oeuvre de son Auteur, parut pour la premiere fois en 1674. dans une édition qu'il donna de ses Oeuvres à Paris in-4°. Il est divisé en quatre chants, & renferme tout ce qu'on peut dire de plus utile , & de plus instructif sur la Poesse. Horace avoit traité le même sujet, mais Despreaux a été plus avant que cet ancien Auteur, & a même mis plus d'ordre que lui dans son Ouvrage. Quoique son Poëme renferme

des Hommes Illustres: 207 une infinité de choses, qui sont par- N. Desticulieres à la langue, à la nation, preaux. Et à la Possise Françoise, il a trouvé en Portugal un traducteur du premier ordre dans la personne du

Comte d'Ericeyra, qui l'a mis en vers Portugais. Il parut aussi en 1683, traduit en Anglois par le Chevalier Soame, & revû par M. Dryden.

Le Lutrin parut dans le même temps que l'Art Poëtique. Despreaux se vit engagé à le composer par l'oc-

casion que je vais dire.

All y avoit autrefois dans le chœur de la Sainte Chapelle de Paris, devant la place du Chantre un énorme Pupitre ou Lutrin, qui le couvoit presque entierement. Il le sie ôter; le Tresorier voulut le faire remettre; de-là vint entre eux undémélé, qui parut si plaisant à M. le Premier Président de Lamoignon, qu'il proposa un jour à Despreaux d'en faire le sujet d'un Poème, qu'on pourroit intituler: La Conquete du Lutrin, ou le Lutrin enlevé, à l'exemple du Tasson, qui avoit sait son Poème de La Seccia rapita, sur

N. Des-un sujet presque semblable. Des-PREAUX. preaux répondit, qu'il ne falloit jamais désier un sou, & qu'il s'étoit

mais defier un fou, & qu'il l'étoit affez , non sculement pour l'entreprendre, mais encore pour le dedier à M. le Premier President luimême. Le Magistrat n'en fit que rire ; mais: Despreaux ayant pris cette plaifanterie pour une espece de défi, forma dès le même jour l'idée & le plan de ce Poëme, dont il composa même les premiers vers. Le plaisir que cet effai fit à M. le Premier Président, encouragea l'Auteur à continuer. Il n'en fit d'abord que quatre Chants, qui parurent pour la premiere fois dans l'Edition de ses Oeuvres faite en 1674. in-40. Les deux derniers ne furent compolés que longtemps après, & l'Auteur ne les donna au public qu'en 1683, dans une nouvelle édition de ses Oeuvres.

La 5<sup>e</sup> Epître, dont le sujet est la connoissance de soi-même, sut composée en 1674. & publiée l'année suivante.

La 9<sup>e</sup> qui la fuit dans l'ordre du remps est du commencement de l'année des Hommes Illustres. 209
l'année 1675. Despreaux y a sçu réu- N. Desnir tout le sublime de la Morale PREAUX.
avec toute la douceur de la Posse,
en saisant voir que Rien n'est beau
que le vrai, se que le Vrai seul est
aimable.

La 8º fut faite la même annie 1875, mais elle ne parut que la fui-

vante.

La 7º vint après. Despreaux la composa en 1677. à l'occasion de la Tragedie de Phedre & d'Hippolite, que Racine sit representer le premier jour de cette année, & en concurrence de laquelle Pradon en avoir sait une sur le même sujet. Le but qu'il s'y est proposé, est de montrer l'utilité qu'on peut retirer de la jalousie de ses ennemis, & en particulier des bonnes & mauvaises critiques. Plutarque a fait un traité sur la même matière.

La '6° est encore de l'an 1677, mais elle ne sur écrite qu'après la 7°: Despreaux y décrit les douceurs le les les agrémens de la Campagne. La 6° Satire du 2° livre d'Horace roule sur le même sujet.

Ce fut cette même année 1677.

Tome XXIV. S

N. Des-qu'il fur choisi avec Racine pour PREAUX. écrire l'Histoire du Roi Louis XIV.

On peut voir dans l'article de ce dernier, Tom. 18. de ces Memoires p.

7. ce qui les empêcha de répondre aux vûes que l'on avoit cûes dans ce choix.

cnoix.

Il fut reçu le 3 Juillet 1684: à l'A-cademie Françoise à la place de M. de Bezons, Confeiller d'Etat. J'ai rapporté dans l'article de la Fontaine, Tome 18. de ces Memoires p. 319. quelques particularités touchant cette reception, qu'il est inutile de repéter ici.

Il eut ensuite entrée à l'Academie des Inscriptions, dans laquelle par le Reglement sait en 1701. Il fut mis au rang des Pensionnaires, & il en remplit fort exactement les devoirs jusqu'au commencement de l'année 1705, qu'une surdité entiere, & une santé fort assoible l'obligerent à demander le titre de Veteran, qui lui sur accordé.

Il y avoit quelques années que Despreaux n'avoit fait aucune piece de Poësse considerable, lorsque la prise de la Ville de Namur arrivée

des Hommes Illustres. 211'
au mois de Juin 1692. ranima son N. Dessfeu Poëtique, & lui sit composer preaux.
une Ode sur ce sujet. Il la composa
l'année suivante, mais il ne la publia, qu'en retranchant la seconde
Stance, que M. Brossette nous a confervée dans ses Notes. La voici

Un torrent dans les prairies
Roule à flots precipitez:
Malberbe dans ses furnes
Marche à pas trop concertez.
I aime mieux, nouvel Icare,
Dans les airs cherchant Pindare,
Tomber du Ciel le plus haut,
Que, loué de Fontenelle,
Razer, timide Irondelle,
La terre comme Perraut.

Ce coup de dent lâché contre M. de Fontenelle anima celui-ci à s'envenger par l'Epigramme fuivante.

Quand Despreaux fut siste sur son Ode, Ses partisans crioient dans tout Paris:

Pardon , Messieurs , le pauvret s'est mepris.

N. Des- Plus ne louera, ce n'est pas sa Me-

Il va draper le sexe seminin;

A son grand nom vous verrez s'il

déroge.
Il a paru, cet Ouvrage malin s
Pis ne vaudroit, quand ce feroit éloge.

C'est encore M. Brossette qui nous a conservé cette Epigramme, de l'aveu de M. de Fontenelle, qui occupé depuis d'objets plus relevés & plus interessans, ne s'est plus embarasse de défendre les interêts de sa porse.

Despreaux revint en effet à la Satyre, & donna en 1694. sa dixième, qui est contre les semmes. Elle sut bien critiquée, sur-tout par M. Permets; mais M. Arnauld en sir une espece de désense dans une lettre écrite au mois de Mai de la même année 1694. peu detemps avant sa mort, à M. Perrault, qui a été inferée à la suite des Oeuvres de Despreaux dans les dernières éditions.

Despreaux cependant ne se con-

des Hommes Illustres. 213

tenta pas de cette réponse; il voulur N. Desrépondre lui-même, & il le fit dans preaux. son Epître 10°, qui est écrite avec

fon Epître 10°, qui eft écrite avec beaucoup d'art, & pour laquelle ilavoit une telle prédilection, qu'il l'appelloit fes inclinations. Elle fur composée au commencement de l'année 1695. & l'idée en est prise d'une Epître d'Horuce, qui est la 2e du 2° livre. Elle a été traduites en vers Latins par M. Benigne Gre enne, Regent du College d'Harcourt, & imprimée en cette langue en 1705.

L'Epître 11e adressée à son Jardinier; est de la même année que la « précedente, & voici quelle en fut : l'occasion: Despreaux avoit en 1685. acheté une maison de Campagne à Auteuil. 11 y ctoit, lorsqu'il travailloit à son Ode sur la prise de Namur, & s'y promenant dans le Jardin, il tâchoit d'exciter son seu, & : s'abandonnoit à fon enthousiasme, Un jour il s'apperçut que son Jardinier l'écoutoit, & l'observoit au travers des feuillages. Le Jardinier furpris ne savoit à quoi attribuer les transports de son Maître, & peu s'en v fallut qu'il ne le foupgonnat d'avoir :

N. Des-perdu l'esprit. Les postures que le PREAUX. Jardinier faisoit de son côté, & qui marquoient son étonnement, parurent fort plaisantes au Maître, de maniere qu'ils se donnerent quelque temps la Comedie l'un à l'autre, sans s'en appercevoir. Cela lui fit naître l'envie de composer cette Epître, dans laquelle il s'entretient avec son Jardinier, & par des discours proportionnés aux connoissances d'un Villageois, il lui explique les difficultés de la Poesse, & la peine qu'il y a fur-tout d'exprimer noblement & avec élegance les chofes les plus communes & les plus féches. De-là il prend occasion de lui démontrer que le travail est necessaire à l'homme, pour qu'il soit heureux. Cette Epître a été composee en 1695. & M. Grenan l'a traduite en Vers Latins en 1705. Horace a aussi adresse une Epître à son Fermier; c'est la 14e du premier livre. Mais ces deux Poëtes ont suivi des

> routes differentes. L'Epître ra, fur l'Amour de Dieu est austi de l'an 1695. M. Grenan l'a aussi traduite en vers Latins, & fa

des Hommes Illustres. 215 traduction a été imprimée à Paris en N. Des-1706. in-12. PREAUX.

La Satire 11e. vint ensuite. Le fujet en est le vrai & le faux honneur. Despreaux la composa à l'occasion d'un procès, que le Commis à la recherche des Usurpateurs du titre de Noblesse, avoit intenté à M. Gilles Boileau, Païeur des rentes de l'Hôtel de ville de Paris, en execution de la Declaration du Roi du 4 Septembre 1696. L'Abbé Boileau, & Despreaux intervinrent dans ce procès, auquel ils avoient le même interêt que M. Gilles Boileau. Ils produisirent des titres incontestables, par lesquels ils prouverent leur Noblesse depuis Jean Boileau Sécrétaire du Roi, annobli avec Jean son fils en l'année 1371. & ils furent maintenus en la qualité de Nobles & d'Ecuiers par Arrêt du 10 Avril: 1699. Ce procès excita la mauvaise humeur de Despreaux, qui ne pouvoit souffrir l'injustice ni les vexations des Partifans. Il en vouloit furtout à Rourvalais, fameux Traitant, qui étoit un des principaux Interefses à la recherche des faux Nobles;

N. Des-& ce fut presque uniquement poutPREAUX. se venger de lui que Despreaux entrepris cette Sairie. Il commença à
la composer au mois de Novembre
1698. dans la chalcur des poursuites
de ce procès; & il avoit dessein de
peindre l'auteur de cette recherche
avec de térribles couleurs. Mais
quand il eut obtenu un Arrêt favorable, content de sa Victoire, il
oublia sa vengeance, & crut même
ne devoir pas relever la noblesse de
son origine, après en avoir parle si
modessement de d'autres endroits
de ses Ouvrages.

La 12° Satyre sur l'Equivoque, a été composée en 1705. Despreaux employa onze mois à la faire & trois ans à la corriger.

Ce sont-là avec quelques Epigrammes Requelques autres petites pieces; toutes les Poësses que nous avons de la saçon de Despreaux. Il faut maintenant parler de sa prose.

Celui de ses Ouvrages en ce genre, qui est le plus considerable, mais qui est le moins su, parce qu'il est moins à la portée de tout le monde, est sa traduction du Sublime de Londes Hommes Illustres. 217 gin, qu'il publia pour la premiere N. Desfois en 1674. Les plus habiles criti-preaux.

ques sont convenus que cette traduction devoit être regardée comme un parfait modele, & qu'en conservant à l'ancien Rheteur toute la simplicité du stile didactique, il a si heureusement fait valoir les grandes figures dont il traite, qu'il femble avoir moins songé à le traduire, qu'à donner aux Ecrivains de sa nation un Traité du Sublime, qui pût leur être utile. Il s'est fait un plaisir de joindre aux remarques, dont il a accompagné sa traduction, celles de M. Dacier & de M. Boivin. quoiqu'il y en ait plusieurs, sur-tout dans celles de M. Dacier , qui sont formellement opposées aux siennes. J'en parlerai plus au long, aussi bien que de ses autres pieces en prose , en faifant le détail des differentes édirions de ses Oeuvres.

La fin de la vie de Despreaux a été proprement une retraite, dont la ville & la campagne ont partage le loisir. Peu répandu dans le grand Monde, qu'il n'a jamais trop aimé, & content d'un certain nombre d'a-

Tome XXIV.

N. Des-mis dont il faisoit toûjours les deli-PREAUX. ces, & qui le visitoient seulement pour le plaisir de l'entendre, lorsqu'une surdité entiere lui cut ôté les agrémens de la conversation, il attendit tranquillement la mort, que lui annonçoient chaque jour des douleurs aigues, des évanouissemens & une sievre presque habituelle.

Il mourut le 13 Mars 1711. âgé de 74 ans. Tout ce qui caracterife la mort des Juftes a accompagné la fienne; une pieté fincere, une foi vive, & une charité fi grande qu'elle ne lui a fait presque reconnoître d'autres heriteis que les pauvres. Nous avons vû une preuve de la delicatesse de sa confeience dans la conduite qu'il tint par rapport au Benefice dont il avoit été revêtu. Son Epître sur l'amour de Dieu sait assez connoître son respect pour la Religion.

Les qualités particulieres du cœur. & de l'esprit qui rendent l'homme aimable dans la Societé, achevoient de former son caractere. Il employoit plus volontiers pour autruy que pour lui-même le credit que fon merite lui avoit acquis. Il pardes Hommes Illustres. 219
donnoit facilement, & se reconci- N. Deslioit de bonne grace, pour peu qu'on freaux.
le recherchât, comme on sait qu'il
a fait avec M. Perrault, après toute
la vivacité de leur dispute sur la préference des Anciens & des Moder-

J'ai parlé dans l'article d'Olivier Patru, tome 6. de ces Memoires p. 213. de la generosité avec laquelle il en agit avec ce Savant, qui se trouvoit dans la necessité. Il ne fut pas moins genereux envers M. Caf-Jandre, auteur de la Traduction de la Rhetorique d'Aristote, & sa bourfe fut encore ouverte à beaucoup d'autres; car la vûe d'un homme de Lettres, qui étoit dans le besoin, lui faisoit tant de peine, qu'il ne pouvoit s'empêcher de prêter de l'argent même à Liniere, qui fouvent alloit du même pas au premier endroit du voisinage faire une chanfon contre fon Créancier.

nes.

M. Des-Maizeaux fait dans la vie de Despreaux des reslexions judicieuses sur le caractere de son esprit, que je rapporterai ici.

" Il n'avoit pas , dit-il , cette fou-

N. Des- " gue d'imagination qu'on remarque PREAUX. » en d'autres Poëtes; il paroît au » contraire un peu sec, & il lui est » arrivé quelquefois de repeter la » même pensée; mais ce qu'il per-» doit du côté de l'imagination, il » le regagnoit amplement par l'orso dre & la justesse de ses pensées, » par la pureté de stile , par la beauté » du tour, & par la netteré de l'ex-" pression. Il composoit presque toù-» jours de memoire, & ne mettoie » fes productions fur le papier, que > lorsqu'il vouloit les donner au Pu-» blic. Il travailloit beaucoup ses " Ouvrages, & quelque facilité qui m paroisse dans ses vers, on ne laisse » pas de fentir qu'ils lui ont couté, » & que ce n'est qu'à force de les » retoucher, qu'il leur a donné cet air libre & naturel qui en fait la » principale beauté. Les pieces de » Poësie qu'il a publiées depuis l'O-De de sur la prise de Namur ne sont . ni fi vives , ni si exactes que cel-» les qui avoient paru avant ce » temps-là, & il y en a même quel-= ques unes qu'on souhaittetoit qu'il

» n'eût point publiées. Mais lors

des Hommes Illustres. 221

31 qu'on a été longremps en posses. N. Des
22 si on des justes applaudissemens du preadux,

Public, il est bien difficile de ne

32 se persuader qu'on pourra tou
35 jours lui plaire.

Il nous apprend lui-même dans fon Epître 9. la raifon à laquelle il attribuoit le fuccès de fes vers,

lorfqu'il parle ainfi.

Sçais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les Provinces? Sont recherchez du Peuple, & re-

que chez les Princes?

Ce n'est pas que leurs sons agréables, nombreux,

Soient toujours à l'oreille également beureux; Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gesne

la mesure,

Et au'un mot auelauesois n'y brave

Et qu'un mot quelquefois n'y brave la cesure.

\*Mais c'est qu'en eux le vrai , du mensonge vainqueur ,

Par tout se montre aux yeux , & va: faisir le cœur:

Que le bien & le mal y sont prisezau juste :

Tiij,

N. Des- Que jamais un Faquin n'y tient un preaux.

Et que mon cœur toûjours conduisant mon esprit,

Ne dit rien aux Lecteurs, qu'a soimême il n'ait dit.

Ma pensée au grand jour par tout s'offre & s'expose;

Et mon vers, bien ou mal, dit toùjours quelque chose.

Au reste Despreaux avoit coûtume de faire toûjours le second vers d'une rime avant le premier, & regardoit cette pratique comme un des plus grands Secrets de la Poesie, pour donner aux vers plus de sens & de force. Il avoit confeillé à Racine d'en user ainsi, & disoit à ce propos, qu'il lui avoit appris à rimer difficilement. Quand il trouvoit dans quelque piece de Poësie un fecond vers plus foible que le premier, il l'appelloit le Frere-Chapeau, par allusion à l'usage de certains Moines, pour dire qu'il n'étoit sait que pour tenir compagnie au premier.

M. le Verrier, homme de Finan-

ce, qui cultivoit les Belles-Lettres, N. Des-& ami de Despreaux, sit executer PREAUX, en marbre par le fameux Girardon le Busse de ce grand Poöte, qui est à present dans le Cabinet de M. Tuon du Tillet; & il choist M. de Troys pour peindre son portrait, qu'il sit graver en 1704, par Drevet. On a mis au bas de ce pottrait les vers suivans, qui sont de la composition de Despreaux même, qui les sit pass ser sous le nom de M. le Verrier.

Au joug de la raison asservissant la Rime, Et même en imitant, toûjours original, I ai sçu dans mes écrits, dotte, enjoué, sublime,

Rassembler en moi Perse, Horace & Juvenal.

M. Contard, Conseiller au Parlement le sit aussi peindre par M. Rigault, & le sit graver une seconde fois par Drever. C'est le meilleur de tous ses portraits, au bas duquel on mit cette Inscription.

Nicolaus Boileau Despreaux, mo-

224 Mém. pour fervir à l'Hist. N. Des-rum lenitate, & versuum dicacitate FREAUX. aque insignis.

Il faut dire maintenant quelquechose des Critiques, qui ont été publiées contre Despreaux, qui leur attribuoit la perfection & le succès de ses vers. Car dans son Epstre 76. adressée à Racine, après lui avoir representé que ses Envieux contribuoient à sa gloire, il ajoute

Moi même, dont la gloire ici moint repandue

Des pâles Envieux ne blesse points la vue:

Mais qu'une humeur trop libre, un esprit peu soumis

De bonne heure a pourvû d'utiles ennemis:

Je dois plus à leur haine , il faut que je l'avouë , Qu'au foible & vain talent , dont la

Qu'au foible & vain talent, dont la France me louë.

Leur venin, qui sur moi brûle de s'épancher,

Tous les jours en marchant m'empêche de broncher.

Je songe à chaque trait que ma plume hazarde, des Hommes Illustres. 225 Que d'un œil dangereux leur troupe N. Desme regarde. PREAUX.

Je sai sur leur avis corriger mes erreurs.

Et je mets à profit leurs malignes fureurs.

Sitôt que sur un vice ils pensent me confondre,

C'est en me guerissant que je sçai leur repondre :

Et plus en criminel ils pensent m'ériger,

Plus croissant en vertu, je songe às me venger.

L'Abbé Coin sut le premier à l'attaquer. Irrité de ce que Despreaux l'avoit raillé dans sa Satire 3° sur le petit nombre d'Auditeurs qu'il avoit à ses Sermons, il sit une mauvaise. Satire contre lui, dans laquelle il lui reprochoit, comme un grand crime, d'avoir imité Horace & Juvenal. Jacques Mignot, Pâtisser-Traiteur, que Despreaux avoit traité d'empoisonneur dans la même Satire, se joignant à lui pour se venger, si imprimer cette picce à ses depens; & comme il avoit la réputation de sai-

N. Des-re d'excellens biscuits, quand on en PREAUX. envoyoit acheter, il les enveloppoit dans la feuille qui contenoit la Satire de Cotin, afin de la répandre dans le Public. Cependant la colere de Mignet s'appaila, quand il vit que la Satire de Despreaux, bien loin de le decrier, comme il le craignoit, l'avoit rendu extremement celebre. En effet depuis ce temps-là tout le monde vouloit aller chez lui. Mignot a gagné du bien dans sa profession, & il a fait depuis gloire d'avouër qu'il devoit sa fortune à Despreaux. Il mourut le 12 Fevrier 1731. dans un âge fort avancé.

Cotin ne s'en tint pas à sa Satire. Il publia un autre Ouvrage en Prose fous ce titre: La Critique dessimers se sur les Satires du temps. 1666. in-8º. Il y chargea Despreaux des injures les plus grossieres, & lui imputa des crimes imaginaires, comme de ne reconnoître ni Dieu, ni soi, ni loi. Il s'avisa encore malheureusement pour lui, de faire entrer Moliere dans cette dispute, & ne l'épargna pas plus que Despreaux. Celui-ci ne s'en vengea que par de nouvelles

des Hommes Illustres. 227
railleries; mais Moliere acheva de N. Desle perdre de réputation, en l'immo-preaux.
lant sur le Théatre à la risée publique, dans la Comedie des Femmes
Savantes, sous le nom de Tricotin,
qu'il changea depuis en celui de
Trissoin.

Des-Marets de St. Sorlin entreprit aussi la Critique des Oeuvres de Despreaux, qu'il publia sous ce titre: La desense du Poëme Heroïque, avec quelques remarques sur les Oeuvres Satiriques du sieur Despreaux: Dialogue en prose & en vers. Paris 1674. in-4°. Rien n'est si ridicule que le ton de hauteur & de mépris, que Des-Marets prend dans cet Ouvrage à l'égard de Despreaux, que les louanges qu'il s'y donne sans aucune retenue, & que les reproches qu'il fait à l'Auteur qu'il combat. On prétend que le Duc de Nevers & l'Abbé Testu y avoient travaillé de concert avec lui. Despreaux averti que cet Ouvrage alloit paroître. en prévint la publication par cette Epigramme, qu'il adressa à Racine.

228 Mêm. pour fervir à l'Hist. N. Des-Racine, plains ma destinée. PREAUX. C'est demain la triste journée,

Racine, plains ma destinée.
C'est demain la triste journée,
Ou le Prophete Des-Marais;
Armé de cette même foudre,
Qui mit le Port Röyal en poudre,
Va me percer de mille traits.
C'en est fait, mon heure est venuë.
Non que ma Muse, soutenuë
De tes judicieux Avis;
N'ait assez de quoi le consondre:
Mais, cher Ami, pour lui répondre;

Pradon se mit ensuite sur les rangs; & donna d'abord' Le Triomphe de Pradon sur les Satires du sieur D. La Haye in-12. Et ensuite ses Nouvelles Remarques sur tous les Ouvrages du sieur D. in-12. Ces Ouvrages sont meilleurs que les précedens, & l'on veut que Pradon n'en ait été que le copiste, & qu'il ait été dirigé par de bons critiques:

Helas! il faut lire Glovis.

Bonnecorse donna aussi son Lurrigot, Poëme Heroi-Comique. Marseille 1686. in-12. C'est une piece asseringenieuse.

La Satire des Satires de Boursault est encore contre notre Auteur;

des Hommes Illustres. 229
mais j'en ai parlé assez au long dans N. DesIon article, tome 14°, de ces Memoi-preaux.
res p. 371.

Pour ce qui est des pieces de Poëfies composées contre Despreaux le nombre en est presque infinimais il y en a peu d'astez bonnes pour meriter quelque attention.

Il est temps de venir aux differentes éditions qui ont paru de ses Ouvrages.

Son Discours au Roi & ses cinq premieres Satires furent imprimées ensemble pour la premiere fois à Rouen l'an 1665: in-12. fans fa participation, mais dans un état fort défectueux , & avec quelques pieces qui n'étoient pas de lui. Cette disgrace l'obligea à en donner luimême une nouvelle édition à Paris l'année suivante 1666. in-12. Elle fut augmentée de deux nouvelles Satires , qui sont la 3º. sur un Festin ridicule, & la 5º. fur la Noblesse, & il mit à la tête une Préface sous le nom de son Libraire. Cette Préface a été conservée, dans les éditions. qui ont suivi jusqu'en 1674. & ausquelles on a ajouté la 8 & la 9°. Sa230 Mem. pour servir à l'Hist.

N. Des tires, aussi bien que la 1°. & la rreaux. 4°. Epître à inclure qu'elles ont pa-

nu.

Despreaux en donna une nouvelle bien augmentée à Paris l'an 1674.

in-4°. Car il y ajouta aux Pieces qui
avoient déja paru, deux nouvelles
Epîtres, qui sont la 2° & la 3°.

PAn Poètique, les quatre premiers
Chants du Lurin, & la traduction
du Traité du Sublime de Longin. La
Présace est en son nom, comme elle
l'a toûjours été depuis.

L'année suivante 1675, il se sit à Paris une nouvelle édition in-12. des Oeuvres de Despreaux, qui est entierement semblable à la préce-

dente, à peu de choses près.

En 1683. il en parut une autre, que Despreaux assura être beaucoup plus exacte que les précedentes, qui toutes étoient assez peu correctes, & dans laquelle on vit pour la premiere fois les Epîtres 5. 6. 7. 8. & 9. avec quelques changemens en disserens endroits. Elle est in-12. & imprimée à Paris, comme toutes celles que Despreaux a données:

Il s'en fit une nouvelle en 2 vo-

des Hommes Illustres. 231 lumes in-12. en 1694, avec beaucoup N. Desd'augmentations, scavoir son Re-PREAUX.

merciment à l'Academie Françoise, les deux derniers chants du Lutrin, quelques Epigrammes , la Satire 10e. contre les Femmes , l'Ode sur la prise de Namur, avec trois traductions en vers Latins, de M. Lenglet, de M. Rollin, & du P. de la Landelle, Jefuite, appellé dans les éditions fuivantes de S. Remi; des Reflexions Critiques sur quelques passages du Rheteur Longin ; enfin quatre Epigrammes Latines de M. Fraguier, qui étoit alors Jesuite, contre M. Perrault. Voici l'occasion qui engagea Despreaux à composer ses Reflexions fur Longin.

M. Perrault de l'Academie Francoise avoit fort maltraité tous les
meilleurs écrivains de l'antiquité,
dans son Parallele des Anciens de des
Modernes. Quoique Despreaux n'y
eût pas été beaucoup mênagé, il ne
s'étoit vengé d'abord que par quelques Epigrammes contre l'auteur
de ce Parallele, & n'avoit aucun defein d'y répondre dans les formes.
Cependant bien des gens le sollici-

N. Des-toient de prendre en main la dé-PREAUX. fense des Anciens, dont il étoit grand admirateur, & aux Ouvrages desquels il reconnoissoit avoir de très-grandes obligations. Racine étoit un de ceux qui l'animoient le plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault, & ce n'étolt pas sans raison, puisque ce dernier avoit affecté de ne le point nommer dans ses Dialogues, en parlant de la Tragedie, quelque avantage qu'il eût pû tirer contre les Anciens, de l'exemple de cer illustre Moderne. Mais ce qui acheva de déterminer Despreaux à prendre la plume, sut un mot de M. le Prince de Conti, sur le silence de notre Auteur. Ce grand Prince voïant qu'il ne répondoit point au livre des Paralleles, dit un jour qu'il vouloit aller à l'Academie Françoise écrire sur la place de Despreaux : Tu dors , Brutus ! Despreaux ayant donc resolu d'écrire contre M. Perrault , prit le parti d'employer quelques passages de Longin pour servir de texte à ses reflexions Critiques, voulant faire paroître, qu'il ne répondoit à son adverdes Hommes Illustres. 233

faire que par occasion. Il les compo- N. Desesa en 1693. & les publia l'année sui-preaux.vante dans l'Edition dont je parle.

L'Edition, qui se sit à Paris l'année suivante 1695, en 2 volumes in-12, a de plus les Epîtres 10, 11, & 12, qui surent composées cette année.

Celle qui la suivit, & qui sur la derniere que Despreaux donna, parut en 1701. in-40. Il la revit avec foin, y retoucha plusieurs endroits & y ajouta sa Satire 11c. du vrai &: faux honneur, qu'il avoit composée un peu auparavant; quelques petites pieces de Poësie, qu'il avoit faites pour la plûpart dans sa premiere jeunesse, mais qu'il avoit rajustées,... dit-il dans fa Preface, pour les rendre plus supportables au Letteur; une lettre à M. Perrault touchant leur réconciliation après leurs demêlés sur la préference des Anciens & des Modernes; une autre Lettre de M. Arnauld à M. Perrault, où il fait l'A-pologie de sa 10º Satire contre les Femmes ; & un Arrêt Burlefque , donné en la Grand'-Chambre du Parnusse, en faveur des Maitres-es-Aris; Tome XXIV.

N. Des-Medecins & Professeurs de l'Univer-PREAUX. sué de Stagire, au pays des Chimeres, pour le Maimien de la Dostrine d'Aristate. Cet Artêt sut composé en 1674. & on le sit imprimer en une seüille volante. Voici ce qui y a donné occasion.

> L'Université de Paris vouloit préfenter une Requête au Parlement, pour empêcher qu'on n'enseignat la Philosophie de Descartes. On en parla même à M le Premier Président de Lamoignon, qui dit un jour à Despreaux, en s'entretenant familierement avec lui, qu'il ne pourroit se dispenser de donner un Arrêt conforme à la Requête de l'Université. Sur cela Despreaux imagina cet Arrêt Burlesque, & le composa avec le secours de M. Bernier, & de M. Racine, qui fournirent chacun leurs pensées. M. Dongois , neveu de l'Auteur, & Greffier de la Grand'-Chambre y eut aussi beaucoup de part, fur-tout pour le stile & les termes de pratique qu'il entendoit micux qu'eux. Quelque temps après M. Dongois donnant à signer à M. le Premier President ses expeditions,

qu'il avoit laissé amasser exprès pen- N. Desdant deux jours, y joignit l'Arrêt PREAUX. Burlesque, pour tâcher de surprendre ce Magistrat, & le lui faire figner avec les autres. Mais il s'en apperçut; & comme il étoit extrémement doux & familier avec ceux qu'il aimoit, il fit semblant de le jetter au nez de M. Dongois, en lui disant : A d'autres , voila un tour de Despreaux. Il le lut avec grand plaisir; il en rit plusieurs fois avec l'Auteur, & il convenoit que cet Arrêt Burlesque l'avoit empêché d'en donner un serieux, qui auroit apprêté à rire à tout le monde. La Requête de l'Université ne parut point; mais Bernier en fit une sur le modele de l'Arrêt, qui se trouve à la fin du 4e. tome du Menagiana, avec l'Arrêt Burlesque de Despreaux.

Cette édition avoit été précedée dirune autre faite la même année 1701. à Amsserdam chez Henri Schelte en 2 vol. in-12. qui avoit été augmentée de diverses pieces nouvelles, avec les passages des Poètes Latins imités par l'Auteur, comme porte le titre. Ce sur alors pour la pre-

N. Des-miere fois qu'on vit avec les Poëfiesserreaux. de Despreaux ces passages imités, qui ont été mis dans les éditions fuivantes, mais on pouvoit en augmenter le nombre, comme on l'afait dans la suite. Les augmentations, qu'on voit ici, se terminent à deux

pieces.

1. Chapelain decoiffé, ou Parodie de quelques Scenes du Cid sur Chapelain, Cassage, & la Serre. Cette piece sut faite en 1664. dans un repas que Furetiere donna à Dospreaux & à Racine, qui y contribuerent chacun de leur part, sans en rien écrire. Furetiere en sit la principale partie, ainsi il peut en être regardé comme il l'avouoit lui-même. M. de la Monnoye a inseré cette Parodie dans le 1 tome du Menagiana p. 146.

2. Requête à Nosseigneurs du Mont-

Parnasse, qui est de Bornier.

Henri Schelte sit l'année suivante
1702. une nouvelle édition des Oeuvies de Despreaux à Amsterdam en deux petits volumes in-12. Celle-ci-est conforme à celle de Paris de 1701.

des Hommes Illustres. 237
On y a seulement ajoûté les passa- N. Deseges des Poètes imités, & les deux preaux.
Pieces dont je viens de parlet.

Onze ans après, c'est-à-dire, après la mort de Despreaux, on donna une édition de ses Oeuvres revûe & augmente, à Paris 1713. in-4°. & in-12. deux vol. Elle avoit été preparée par Despreaux, & sur achevée par les soins de Messieurs le Verrier & Boivin, ses amis. Les nouvelless pieces qu'on y a ajouté sont.

1. Dix-sept Epigrammes.

2. Fragment du Prologue d'un Operra sur la Chuse de Phaeson, que Racine avoit été chargé par le Roi de composer, mais qu'il n'acheva pas. Il ne pouvoit mieux reparer tout cequ'il a dit de M. Quinant dans ses Satires, qu'en publiant ce fragment, qui convaine tout Lecteur intelligent, que Quinant, veritable modele de ce genre de Poësie, avoit un talent que Despreaux n'a pu attraper.

3. Discours sur le Stile des Inscriptions. J'ai rapporté dans l'article de François Charpentier tome 21. de cess Memoires p. 330. l'occasion qui six

naître ce petit Ecrit.

N. Des- 4. Quatre Lettres.

s. Les Heros de Roman , Dialogue PREAUX. à la maniere de Lucien. Cet Ouvrage, composé à la fin de l'année 1664. & en 1665. fut d'abord imprimé en 1688. dans le second tome du retour des Pieces choisies. Ensuite on l'infera parmi les Ocuvres de M. de Saint-Euremond, fous le titre de Dialogue des Morts. Mais ce n'étoient que des lambeaux du veritable Ouvrage de Despreaux, qui soupçonnoit le Marquis de Sevigné de les avoir retenus de memoire, & de les avoir mis en œuvre. Il se determina dans la fuite à mettre lui-même ce Dialogue par écrit, & c'est dans l'état où il l'avoit mis qu'on l'a inferé ici, avec un discours de sa façon à la tête. Il a eu raison de croire que c'est peut-êire le moins frivole Ouvrage qui soit sorti de sa plume; car le ridicule des Romans y est representé d'une maniere très-ingenieuse.

6. Trois nouvelles Reflexions critiques sur quelques passages de Longin', ajoutées au neuf, qui avoient para dans quelques éditions précedentes. La 10<sup>e</sup> est une refutation de la Disdes Hommes Illustres. 239
fertation de M. le Clerc contre Lon- N. Desgin, & par contrecoup de celle de preaux.
M. Huer Evêque d'Avranches, qui
prétendoient qu'il n'y avoit point
de Sublime dans ces paroles de Moyfe: Dieu dit que la lumiere se fasse.

Hinri Schelte suivit cette derniere édition dans celle qu'il donna à Amsterdam en 1713, en deux volumes in-8°, où il ajouta les pieces

fuivantes.

la lumiere se fit.

1. La Satire 12<sup>e</sup>. sur l'Equivoque. Cette piece finit par un trait fort mordant contre les Journalistes de Trevoux, qui l'avoient maltraité dans leur Journal du mois de Septembre 1703.

2. Une Epigramme aux Auteurs du

même Journal.

3. Une autre Epigramme sur l'Epitre de l'Amour de Dieu.

4. L'Epitaphe de M. Arnauld.

5. Une reponse de M. de Maucroix à M. Despreaux du 23 May 1695.

6. Examen du semiment de Longin sur ce passage de la Genese: Dieu dit: Que la lumiere soit saite, & la lumiere sut faite, Par M. Huet,

N. Des- 7. Réponse à l'Avertissement, qui a s PREAUX. été ajouté à la nouvelle Edition des

Oeuvres de M. Despreaux: Cet avertissement, auquel on répond ici, a été mis par une main étrangere à latêre de la 10°. Reslexion sur Longin, dans l'Edition de Paris de l'an-1713. & est contre M. Huet & M.le Clerc.

8. Remarques de M. le Clerc sur la Restexion dixième de la Nouvelle Edition de Longin, par M. Despreaux. Ces deux pieces ont été tirées du 26° tome de la Bibliotheque choise pp. 64. & 83;

Toutes ces différentes éditions, quoiqu'assez bien imprimées pour la plûpart, sont beaucoup inférieures à celles qui ont paru depuis avec les Commentaires de M. Brosseue, Avor

cat de Lyon.

Il publia la premiere à Geneve l'an-1716. en deux volumes in-4° fousce titre: Oeuvres de M. Boileau Defpreaux, avec des Eclaireissemens Hispriques donnez, par lui-même. Ceséclaireissemens sont trop connus, pour que j'en releve ici le mérite & l'utilité; il me sussira de dire qu'outrele Commentaire, les imitations des N. Des-Poëtes Latins, & les changemens & PREAUX. corrections que Despreaux a faites dans les differentes éditions de ses Ouvrages, qu'on trouve ici au bas des pages, M. Broffette a ajouté à son édition quelques Lettres de Defpreaux, sa dissertation sur la Joconde, en faveur de celle de la Fontaine, que l'Auteur n'avoit fait entrer dans aucune édition de ses Oeuvres, les Préfaces de toutes les éditions précedentes, une Lettre de M. Ra-

que. Cette édition a été copiée dans une fort mal imprimée à Rouen sous le titre d'Amsterdam l'année suivante 1717. in-12. quatre volumes, & dans une autre plus belle imprimée en effet dans cette derniere ville chez David Mortier la même année 1717. en 4 vol. in-12. On a ajouté à celleci, suivant la coûtume ordinaire des Libraires, qui ne veulent jamais donner de nouvelle édition, sans y Tome XXIV.

cine a l'Auteur des Heresies imaginaires & des Visionnaires, & un sonnet de M. de Nantes, Avocat de Vienne sur la Satire contre l'Equivo-

N. Des-faire quelques additions, la replique PREAUX. de M. de la Motte à la Reflexion XI. fur Longin, où il étoit attaqué, & deux Réponses à la Lettre de M. Racine, contre l'Auteur des Heresies

Imaginaires.

L'année suivante on vit paroître chez le même Mortier à Amsterdam deux éditions magnifiques enrichies de figures gravées par Bernard Picart, l'une in-fol. & l'autre in-4°. chacune en deux volumes, entre lesquelles il n'y a d'autre difference, que par rapport à quelques figures, qui n'ont pû, à cause de leur grandeur, entrer dans l'in-4°. Les Additions faites dans ces deux éditions se reduisent à quelques pieces affez étrangeres aux Oeuvres de Despreaux, savoir les deux Jocondes de Bouillon & de la Fontaine, deux pieces de M. de Nantes, & la défense du Grand Corneille contre le Commentateur de M. Def. preaux par les Journalistes de Trevoux.

Ces éditions ont été copiées dans une fort jolie qui parur à la Haye en 1722. avec de nouvelles figures de Picart, en 4 vol. in-12. des Hommes Illustres.

243 On en a fait en 1730. encore deux N. Desautres in-fol. & in-40. avec les figu- PREAUX. res de Picart à Amsterdam, & on y a

ajouté quelque chose de peu de confequence.

On trouve dans le 2e. volume des Memoires de Litterature du P. Desmolets, une Epitre anecdote à M. le Marquis de Termes, qu'on y prétend être de M. Despreaux; mais peu de Lecteurs faits au stile de ce fameux Poëte, pourront se le persuader.

V. Sa vie par M. Des-Maizeaux. Amsterdam 1712. in-12. Son Eloge par M. de Boze , Secretaire de l' Academie des Inscriptions & Belles-Let-Lettres. Les Notes de M. Broffette sur

fes Oenvres.

#### GILLES BOILEAU.

ILLES Boileau naquit à Paris G. Boi-I'an 1631. de Gilles Boileau, LEAU, Greffier de la Grand-Chambre, & d' Anne de Nielle sa seconde femme.

Il donna de bonne heure dans la Poësie Françoise à l'exemple de Nicolas Boileau Despreaux son frere;

G. Bot- mais quoique né avec beaucoup d'efLEAU. prit, il n'eut jamais le jugement
austi fain que lui, & ne se forma
jamais l'idée du parsait. Il avoit
beaucoup de facilité, mais se siant
trop sur elle, il ne songeoit point
à limer ses productions. Tout ce
qu'il a fait de son ches est Satyrique;
il affectoit même de se donner pour
un homme redoutable la plume à la
main. Il attaqua Scaron, Costar, &
Menage, & ce dernier pour s'en
venger tâchade traverser sa reception

mouvemens en 1659.

Il sur d'abord Payeur des Rentes de l'Hôtel de Ville, & eut ensuite la Charge de Controlleur de l'Argenterie du Roi, qu'il ne posseda que quatre mois, étant mort la même année qu'il en avoit été pourvû, c'est-à-dire en 1669. Il étoit alors âgé de 38 ans.

à l'Academie Françoise; il y sut cependant à la fin reçu après bien des

M. Despreaux & lui ne s'aimoient pas dans leur jeunesse; ils avoient à démêler entre eux des interêts d'Auteurs, & qui plus est, de Poëtes; ainsi il n'est pas surprenant que la des Hommes Illustres: 245 tendresse fraternelle en soussir. Mais G. Bordans la suite les sentimens de M. LEAU: Despreaux changerent entierement fur cet article.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Le Tableau de Cebés, traduit du Gree, avec une petite piece en profe, intitulée: La belle Melancholie, Paris 1653, in-8°.

2. La Vie d'Epièlete, & l'Enchirieion ou l'Abregé de sa Philosophie rad. du Grec. Paris 1655. in-8°. Ces deux traductions ont été réimprimées ensemble à Paris en 1857. in-12. Celle d'Epièlete, dit Bayle dans le Ch. 18. du tom. 1. de sa Réponse aux Questions d'un Provincial, est bontie, & la vie, qui est à la tête, est la plus ample & la plus exacte que s'aye vûe jusqu'ici. L'érudition & la Critique y ont été répandues habilement.

3. Avis à M. Menage sur son Eglogue initulée Christine, avec un Remerciment à M. Costar. Paris 1656:

4. Réponse à M. Costar. Paris 1659.

5. Diogene Laerce de la vie des X iij 246 Mem. pour servir al Hift.

G. Boi-Philosophes trad. en François par M.

B. Paris 1668. in-12. deux vol. Cette traduction est demeurée presque
inconnue; il falloit pour la faire valoir, que le traducteur y est ajouté
de bonnes notes, pour éclaireir &

redresser son Auteur.
6. Les Oeuvres Posthumes de M. B.
Paris 1670. in-12. Ce Recueil contient les pieces suivantes.

Le quâtrième livre de l'Eneide de Virgile traduit en vers François. Quaniem d'endroits qu'on y admire, die M. l'Abbé d'Olivet, font regretter, qu'il n'y ait pas mis la derniere main, ou plûtôt qu'il ne fût pas capable de limer ce qu'il faisoit, pour attraper cette précision, qui contribue beaucoup à la vigueur du stile.

Lettres. Son Compliment à Meffieurs de l'Academie Françoise, lorsqu'il y fut reçu, y a été joint.

Poesses diverses.

7. On trouve dans le Menagiana, tom. 1. p. 120. deux Epigrammes contre Menage, qui n'ont point été miles parmi les Oeuvres Posthumes.

8. Les Recueils de Poësie de son

des Hommes Illustres. temps renferment aussi quelques pieces de fa façon.

V. L'Histoire de l'Academie Fran-

çoise de M. l' Abbé d'Olivet.

## JEAN - BAPTISTE HENRI DU TROUSSET DE VALINCOURT.

EAN-Baptiste Henri du Trousset J. B. DE de Valincourt naquit le 1 Mars VALIN-1653. de Henri du Trousset, d'une COURT. famille noble, originaire de Saint-Quentin en Picardie, & de Marie du Pré.

Ayant perdu son Pere à l'âge de fix ou sept ans, il demeura entre les mains d'une Mere propre à remplir seule tous les devoirs de l'éducation

de ses enfans.

Il ne brilla point dans ses Classes: ee Latin & ce Grec qu'on y apprend n'étoient pour lui que des sons étrangers, dont il chargeoit sa Memoire, puisqu'il le falloit; mais ses Humanitez finies, s'étant trouvé un jour seul à la campagne, avec un Terence pour tout amusement, il le lut d'abord avec assez d'indiffe-

J. B. DE rence, & ensuite avec un goût, qui VALIN-lui sit sentir ce que c'étoit que les court. Belles Lettres.

Il commença alors à répater la pette du temps passé, en se nourifant avec avidité de la lecture des bons Auteurs anciens & modèrnes. Il lui échappa bientôt après quelques petites pieces de Poèsse, qu'il ne regardoit pas assez serieusemen pour en faire parade, ni pour les désavouer; & même celles qu'il continua de composer jusqu'à la fin de sa vie, n'étoient que pour quelques amis, à qui il ne les communiquoir que sur le pied d'un badinage.

Il s'occupa bientôt de quelque chose de plus serieux. La Vie de François de Lorraine Duc de Guise qu'il publia en 1681. eut l'approbation des connoisseurs, & sit attendre Avec impatience d'autres Ouvrages semblables de sa façon, qu'un avertissement de l'Imprimeur mis à la tête de celui-ci, annonçoit au Public. Mais il n'eut pas le loisse de les sinir, en ayant été empêché par d'autres occupations.

M. Bossuet, Evêque de Meaux,

des Hommes Illustres.

qui fournissoit ordinairement aux J. B. DE Princes les gens de merite dans les V ALIN-Lettres, dont ils avoient befoin, le court. fit entrer en 1685, chez M. le Comte de Toulouse, Amiral de France. Ce ne fut d'abord qu'en qualité de Gentilhomme attaché à sa suite; mais quelque temps après le Secretariat general de la Marine étant venu à vaquer, il fut donné à M. de Valincourt. M. le Comte de Toulouse le fit aussi Secretaire de ses Commandemens; & quand ce Prince eut le Gouvernement de Bretagne, ce fut encore un nouveau fonds de travail: pour M. de Valincourt, dont les occupations se mustiplioient à proportion des dignitez de son Maître.

Lorsqu'en 1704. M. de Toulouse gagna la bataille de Malaga contre les Flottes Angloise & Hollandoise sointes ensemble, M. de Valincourrist toujours à ses côtes, jusqu'à ce qu'il eût reçu une blessure à la jambe d'un coup de Canon, qui tua un page. Cet attachement pour son Maître lui a procuré l'avantage d'être toujours honoré de sa consiance sans auœune interruption, pendant

J. B. DE Tout le temps que ses emplois VAEIN-lui laissoient libre, étoit donné aux COURT. Belles-Lettres, à la Physique & aux

Mathematiques. Son goût pour ces Sciences & les connoissances qu'il y avoit acquises lui procurerent en 1699, une entrée à l'Academie Françoise, où il fut reçu le 27 Juin, & en 1721 une place d'Honoraire dans l'Academie des Sciences.

Il avoit travaillé à se faire dans une maison de campagne qu'il avoit à S. Cloud, & où il se retiroit souvent, une Bibliotheque choisse. Elle se montoit à six ou sept mille volumes, & contenoit des richesses immenses de Litterature, mais il eut le chagrin de tout perdre en une nuit. Sa maison & sa Bibliothequefurent consumés par le seu la nuit du 13 au 14 Janvier 1725.

Vers la fin de sa vie il fut de temps en temps attaqué de diverses maladies, qui le conduisirent à la fin au

tombeau.

Il mourut le 4 Janvier 1730. dans fa 77º année, sans avoir été marié.

On s'appercevoit aisément dans fon commerce ordinaire, qu'il étoit fendu l'usage d'un talent si dange-

reux. Il a été ami particulier de la plûpart de ceux qui ont brillé dans les Lettres, principalement de Racine & Despreaux : & par cette raison il fut choisi après la mort de Racine. dont il fur le Successeur dans l'Academie Françoise, pour être associé à Despreaux dans le travail ou le desfein de l'Histoire du Roi Louis XIV. Apparemment ses liaisons avec ce fameux Satirique lui firent adopter quelques uns de fes jugemens fur nos Poëtes; mais il ne fe laissa pas emporter à l'excessive chaleur que ses amis témoignerent dans leurs disputes Litteraires. Il vécut toûjours également bien avec ceux qui étoient passionnés pour les anciens Auteurs, & avec ceux qui leur refufoient l'adoration ; il menageoit même des reconciliations; & ce fur lui

J. B. D E qui fit cesser, par son entremise, les VALIN-differens de Madame Dacier & de court Monsieur de la Moste sur le merite d'Homere, & qui les réconcilia en femble.

Catalogue de ses Ouvrages.

1'. Lettres à Madame la Marquise de . . . sur le sujet de la Princesse de Cleves, Paris 1678. in-12. Cet Ouvrage a été attribué mal à propos au P. Boubours. Toute la part qu'il y a eu, a été d'avoit aidé de ses confeils M. de Valincourt, qui avoit étudié fous lui, & dont il étoit ami, & de lui avoir fourni les remarques fur le stile. Au reste M. de Valina court ne composa point cette Critique, pour s'opposer à la juste admiration du public, mais pour lui apprendre à ne pas admirer jusqu'aux défants, & pour se donner le plaisir d'entrer dans des discussions fines & délicates. On répondit à ses lettres avec assez d'aigreur & d'amertume, & cette réponse attribuée par quelques-uns à M. Barbier d'Aucour, mais qui est de l'Abbé de Charnes, suivant M. l'Abbé d'Olivet, parut fous le titre de Conversations sur la des Hommes Illustres: 253 Critique de la Princesse de Cleves, Pa. J. B. DE vis 1679. in-12. mais M. de Valin-VALINcourt ne jugea pas à propos de re-court. pliquer.

2. Vie de François de Lorraine, Duc de Guise. Paris 1681. in-12. It. traduite en Anglois. Londres 1681. in-12. Ce petit morceau d'histoire est écrit avec exactitude & avec élegance. Le P. le Long nous apprend dans la Bibliothèque de la France, que M. de Valincourt avoit aussi fait la Vie du Connétable de Bourbon, & qu'il avoit dessein d'écrire eelles des grands Hommes de France; mais on n'a rien vû de tout cela.

3. Discours prononcé à sa reception à l'Academie Françoise le 27 Juin 1699. Paris 1699. in-4°. & dans les

Recueils de cette Academie.

4. Lettre sur M. Racine. Inserée dans l'Histoire de l'Academie Françoise par M. l'Abbé d'Olivet.

5. Traduction en vers François de l'Ode 11. du 1<sup>t</sup>. livre d'Horace: Tu ne quasieris scire & c. Dans le Menagiana tom. 2. p. 216.

V. Son Eloge par M. de Fontenelle dans l'Histoire de l'Academie des Scien-

ces de l'année 1730.

# GASPAR WASER.

G. WA
ASPAR Waser naquit le 1

Septembre 1565, à Zwich en

Suisse de Jean Waser, Chirurgien

habile de cette ville, & de Marquerite Wirtz, fille d'un Peintre du

Pays.

Il n'avoit qu'un an, lorsque son pere mourut de la peste qui regnoit à Zurich: mais sa mere le dedommagea de cette perte par le soin qu'elle prit de son éducation.

Il sit ses études d'Humanitez sous Jean Frisus, & s'appliqua ensuite à la Logique sous Jacques Huldrie, à la Physique sous Geogre Cellarius, à la Langue Gréque sous Gaspar Wolphius, & à la Theologie sous Jean Guillaume Stuckius, & Jean Jacques Frissus.

Ces études l'occuperent jusqu'à l'an 1584, qu'il alla vister l'Academie d'Alurf, d'où après une année de séjour, il passa en 1585, à celle d'Heidelberg. Il étoit dans cette derniere ville, sorsque Jean-Henri Heindes Hommes Illustres: 255 zel, Senateur d'Augsbourg, qui étoit G. Waretiré à Zurich, le choisit à la re-sen. commandation de Stuckius, pour être précepteur d'un de ses freres,

âgé alors de treize ans.

Waser se chargea volontiers de cet employ, dans l'esperance qu'il lui feroit utile pour continuer fes Voyages. Etant donc retourné à Zurich, il se rendit en 1586. avec son disciple à Geneve, où il devoit faire ses études. Il y écouta assidûment Theodore de Beze , s'appliqua à la langue Hebraïque, & apprit la Françoise pendant dix-huit mois de séjour qu'il y fit. La peste l'en ayant chassé, & ensuite la crainte du Siege dont Charles Emmanuel , Duc de Savoye , fembloit meñacer cette ville l'ayant empêché d'y retourner, il se retira en 1588. avec son disciple à Baste, où il continua ses études Theologiques, & foûtint plusieurs Theses.

Il demeura dans cette ville jufqu'à l'an 1591, qu'ils allerent à Elcow, dont Heinzel étoit Seigneur. Ce Seigneur les envoya en Hollande, & ils firent en y allant une tour-

née dans l'Allemagne.

G. WA- Ils passerent six mois à Leyde, où sen. Waser prit des leçons des Savans Pro-

fesseurs, qui y enseignoient; & après avoir visité les autres villes du Pays; il allerent en Angleterre, en Ecosse & en Irlande.

ce en manue.

De retour en Allemagne, ils n'y firent pas un long séjour, mais partirent de nouveau d'Augsbourg au mois de Novembre de l'an 1592. pour faire le voyage d'Italie. Ils y employerent près d'une année, au bout de laquelle Waser se rendit à Augsbourg, pour remettre son éleve entre les mains de ses parens, & retourna de-là dans sa patrie, où d'abord après son arrivée & la même année 1593. il su ordonné Ministre, & donné pour Pasteur à l'Eglise de Wiuicon.

Il se maria quelque temps après, & épousa le 17 Avril 1594. Dorothée Simler, fille de Josias Simler, dont il eut dix ensans, huit garçons, &

deux filles.

Après avoir servi trois ans l'Eglise de Witticon, il sut fait Diacre de la grande Eglise de Zurich, & Prosesseur en langue Hebraïque l'an des Hommes Illustres. 257
1596. & il remplit ces deux postes G. Wajusqu'à l'an 1607. que Jean Guillauser.
me Stuckius étant. mort, & Marc
Breumler, Professeur en langue Gréque, lui ayant succedé dans la Chair
re de Theologie, Waser sut chargé
d'enseigner la langue Gréque à la
place de ce dernier, & sut outre cela
fait Chanoine de Zurich. La nouvelle chaire qu'on lui donna alors,
ne l'empêcha pas de conserver celle
de la langue Hebraïque; & il les
remplit toutes les deux avec beau-

Mare Breunder étant mort à fon sour le dernier Juillet 1611. de la peste, Waser su encore son Successe seur, & prit possession de la Chaire de Theologie le 25 Novembre sulvant. Sa sonction étoit d'expliquer

le nouveau Testament.

coup de réputation.

Il jouit la meilleuse partie de sa vie d'une santé parsaite, mais il sur attaqué de la gravelle sur la sin. Il mourut le 9 Novembre 1625, âgé de 60 ans.

Il favoit les langues Hebraique, Chaldaïque, Syriaque, Gréque, Latine, Françoile, Italienne, Espa-Tome XXIV.

G. WA-nole, Angloise, & Flamande, outre ser. l'Allemande sa maternelle.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Institutio lingua Syra, Lugd. Bat. 1994: in-4°. It. priori editione locupletior. Ibid. 1619. in-4°. It. Ibid. 1623. in-8°.

2. Archetypus Grammatice Hebrea, Etymologia & Syntaxi absolutus, adjecta Tractatione de Carminibus Hebraicis. Basilea 1601. in-8°. It.

Francofurti 1625. in-80.

3. Elementale Chaldaicum. Adjectum est fomnium Chaldaico - Latinum Nabucadnezaris , & analysis ejus Grammatica. Heidelberga 1611. in-4°.

4. Institutio Arithmetica & de Quadrato Geometrico. Tiguri 1603. in-8°.

5. Leonardi Zubleri novum Instrumentum Geometricum ad Communem Geodasia Utilitatem ex Germanico in Latinum translatum a Gaspare Wasero, cum sig. Francosurti 1607. in-14.

6. De Antiquis Nummis Hebreorum, Chaldaorum, & Syrorum libri duo, cum figuris Nummorum eri incifs. Tiguri 1605. in-4°. It. Dans les. Crisici Sacri. des Hommes Illustres. 259

7. De Antiquis Mensuris Hebrao- G. WAZ rum libri tres; interspersis Mensuris SER. Ægyptiorum, Arabum, Syrorum, Persarum, Gracorum & Romanorum. Heidelberga 1610. in-4°. It. Dans les Critici Sacri.

8. Melchisedeck, hoc est, Analysis Psalmi 110. ubi excuitur argumentum Pontisciorum de Typo Melchisedeci, pro adstruendo Missa Sacriscio. Ossembaci 1612. in-8°. It. Hanovia 1624. in-8°.

9. De Purgatorio. Basilea 1617. in-

10. L'Evangile Romain, on deux livres de la Remission des pechés, contre les Indulgences Papales, traduits du François en Allemand. Zurich 1602. in-8°.

11. De Vita & Obitu Joh. Guilielmis Suchii, Sacrarum Litterarum Professoris in Schola Tigurina Oratio Historica, habita publice, & edita à Gasparo Wasero. Tiguri 1608. in-4°.

12. Conradi Graseri Plaga Regia, boc est, Commentarius in Apocalypsim Joannis, quatenus hac Prophetia per decurrentia Ecclesia Catholica Sacula huc usque impleta est. Tiguri 1614.

G. WA- in-4°. Cet Ouvrage a été imprimé ser. par les foins de Wafer, qui y a fait les additions nécessaires.

13. Chronique de Suisse par Jean Stumpfius (en Allemand) Zurich 1606. in-fol. Waser a revû cette Chronique, qui avoit déja été imprimée à Zurich en 1548. in-fol. & il l'a continuée depuis l'an 1546. où elle sinissoit, jusqu'en 1606.

14. Conradi Gefneri Muhridates, five de differentiis Linguarum, tum Veterum, tum earum qua bodie apud diversas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt Observationes. Gaspar Waferus recensuit, & libello Commentario illustravit. Tiguri 1610. in-8°.

Il a fait encore quelques autres Ouvrages en Allemand, dont je n'at pas assez de connoissance, pour pou-

voir en parler.

V. De vita & obitu Gaspari Waferi, Oratio bistorica babita à Jodocoà Kuosen Tigurino. Basilea 1626. in-4º. Cè Discours sut prononcé à Zurich le 2 Fevrier 1626.

# JEROSME ALEANDRE

JEROSME Aleandre, surnomme J. ALEANP. Ancien, pour le distinguer d'un BRE autre de même nont, qui vécut près d'un siecle après lui, naquit le 13
Fevrier 1480. à Motta dans la Carmiole, de François Aleandre, fameux.
Medecin de cette ville, qui descendoit des Comtes de Landri, & de Bartholomée Bonsgoli, Venitienne.

Il commença les études à Venile, & les continua à Pordenone dans le Frioul. La passion inconcevable qu'ilavoit pour les Sciences ne lui permitpas d'en negliger aucune.

Il acquit d'abord une connoissance fort étendue des langues Latine & Gréque, Il apprit ensuite l'Astrologie d'un fameux Astrologue de sontemps, nommé Daniel de Padoue ; il passa après cela à la Medecine.

Il s'appliqua à la langue Hebrardure l'an 1498. fous Moyse Perez, Juif Espagnol; qu'il eut le bonheut de convancte de la verité de la Re-

J. ALEAN-ligion Chrétienne, & qui s'étant fait baptiser, prit par reconnoissan-DRE. ce le nom de Jerôme.

La Philosophie & fa Théologie l'occuperent aussi quelque temps, & il s'y rendit fuffisamment habile.

Enfin il n'avoit que vingt ans, lorfqu'il fut choisi pour expliquet à Venise les Questions Tusculanes de Ciceron à la jeune Noblesse; & il s'acquitta de cet emploi avec tant d'ardeur, que les efforts qu'il fit en parlant, lui causerent la rupture d'une veine dans le poûmon, dont il pensa mourir.

Alde Manuce, qui eut alors oc-casson de le connoître, témoigne dans la Préface de son édition de l'Iliade, qu' Aleandre, quoiqu'à peine âgé de 24 ans, favoit non seulement les langues Gréque & Hebraique, mais encore le Chaldéen & l'Arabe, qu'il composoit avec beaucoup de facilité & d'élegance en Latin, & qu'il étoir habile dans la Musique & les Mathématiques.

Quelques-uns prétendent que le Pape Alexandre VI. forthaita l'avoir à son service, & voulue le donner

pour Secrétaire à Cesar Borgia, son J. ALEAN; fils; mais qu'il changea peu après DRE. de résolution, & aima mieux l'envoyer negocier quelques affaires en Hongrie; ce qu'Aleandre ne put cependant faire, parce qu'il tomba Malade à Venise, où il étoit alors; mais tout cela paroît dit fans sondement, ou du moins n'a eu aucune exécution; ainsi il faut comptet comme perdues toutes les reflexions que les Protestans ent faites au défavantage d'Aleandre, à l'occasion de la Cour d'Alexandre VI. où ils veulent qu'il ait été élevé.

Le Roi Louis XII. ayant entenduparler avantageulement de fon merite & de fon habileté, le fit venir à Paris en 1508. & lui donna unepension de cinq cens écus pour y enseigner les Belles-Lettres; ce qu'il fit avec tant de fuccès & d'applaudissemens que ce Prince lui accorda l'année suivante des lettres de Naturalité. Il faisoit le matin des leçons sur Platon, sur Theodore Gaza, & sur d'autres Auteurs Grecs, & l'après-midi sur Ciceron.

La peste étant survenue à Paris,

J.ALEAN-il se rendit à Orleans, où il continua

DRE. fes leçons Gréques.

En 1514. il passa au service d'Everard de la Marck, Evêque do Liege, qui le sit son Secretaire & son Chancelier, & lui donna un Canonicat de sa Cathedrale & la Prévôté de S. Jean.

Deux ans après ce Prélat l'envoya à Rome, pour lever les difficultés que le Roi François I. qui ne l'aimoit pas, avoit fait naître, pour empêcher sa promotion au Cardina-lat.

Ses negociations furent heureuses & l'Evêque de Liege eut la pourpre qu'il souhaitoit; mais le Pape Leon X ayant eu dans le cours de cet affaire occasion de connoître la capacité d'Aleandre, voulut le retenir à Rome, & le demanda à Everard de la Marck, qui ne put le lui resu-fer.

Aleandre fuit d'abord placé en qualité de Secrétaire chez le Cardinal Jules de Medicis, qui fut depuis Pape fous le nom de Clement VII. En fuite Zenobe Acciajoli, Bibliothécaire du Vatican, étant mort le des Hommes Illustres: 165

27 Juillet 1519. Leon X. nomma le J.ALEANmême jour Aleandre pour lui fucce- DRE. der. Il ne put gueres s'acquitter des

fonctions de cette Charge, puisque peu de temps après le Pape l'envoya en Allemagne, pour arrêter les pro-

grès de l'Heresie de Luther.

Il y fit le personnage de Nonce & celui de Theologien, suivant les occurrences. Il parla fortement devant la Diéte de Wormes, qui se tint en 1521. contre la doctrine de Luber: il ne put cependant, empêcher que Luther n'y sût oüi. On voulut l'engager à disputer contre lui, mais se désiant apparemment de lui-même, il le resusa; il obtint néanmoins qu'on brûleroit ses livres, & qu'on proscriroit sa personne, & qu'on proscriroit sa personne, & il dressa même, suivant Palavicin, l'Edit qui le proscrivit.

Le Pape Clement VII. ayant été élû en 1523. nomma l'année suivante Aleandre à l'Archevêché de Brindes & d'Oria, & l'envoya quelque temps après en qualité de Nonce à François I. Il étoit auprès de ce Prince au Siege de Pavis l'an 1525. & il tomba entre les mains de quel-

J.ALEAN ques Soldats, qui le maltraiterent;

& ne le mirent en liberté qu'après
qu'il leur eut donné six cens Ducats.

Il se retira après cela à son Eglise de Brindes, d'où après quelques années de séjour, il sur rappellé à Rome par le Pape, qui le renvoya en Allemagne l'an 1531. Il sit là tout ce qu'il put pour empêcher l'Empereur Charles-Quint de saire une trève avec les Protestans d'Allemagne; mais n'ayant pu y réussir, il retourna à Rome, d'où le Pape l'envoya à Venise pour y resider en qualité de Nonce.

Il demeura dans cette derniere ville jufqu'au milieu du mois de May de l'an 1534, que Paul III. ayant fuccdé à Clement VII. le fit revenir à Rome, pour se servir de

lui dans plusieurs affaires.

Deux ans après le Pape songea à le faire Cardinal; mais il en sut detourné par ses envieux, qui firent entendre au Pape que son élevation ne manqueroit pas de deplaire aux Princes d'Allemagne, à cause de la trop grande sermeté qu'il avoit témoignée contre les Schateurs de Luther, & qu'elle pourroit empêcher des Hommes Illustres. 267
la réunion à laquelle on travailloit. J. Alean-Cependant ces Princes ayant depuis dre. écrit à Paul III. que son élevation leur feroit forta agréable, & que les services qu'il avoir rendue à la Re-

fetti leroit tort agreable, & que les fervices qu'il avoit rendus à la Religion meritoient cet honneur, ce Pontife le nomma enfin Cardinal le 13 Mars 1538. & le choifit avec les Cardinaux Campege & Simonete, pour préfider au Concile qu'il se propositie de tenir à Vicenze.

Mais ce projet n'ayant pas été exécuté, il fut renvoyé en Allemagne en qualité de Legat la même année 1538. Cette Legation dura un an,

& ne produisit aucun effet.

De retour à Rome, il travailla à un Traité De Concilio habendo, qu'il n'eut que le temps d'achever. Car ayant été atraqué d'une fiévre lente; il en mourut le 1 Fevrier 1542. âgé de 62 ans, moins treize jours. Paul Jove nous apprend qu'il fe ruina luimême la fanté par le trop de foin qu'il en prit, & qu'il fut à lui-même un très-mauvais Medecin pour s'être fervi de trop de remedes sans aucune necessité. Baillet n'a pas entendu les paroles de Jove, lorsqu'il

J.ALEAN-a dit dans ses Jugemens des Savans; DRE. qu'il mourut par la bêtise de son Medecin.

Jove ajoute qu'il se chagrinoit en mourant de n'avoir pû atteindre à son année Climaterique; mais il est à présumer que c'est un conte, puisqu'il sit alors deux vers Grecs pour être mis sur son tombeau, qui sont voir en lui des dispositions bien contraires.

Il fut enterré dans l'Eglise de S. Chrysogone, dont il avoit le Titre,

avec cette Epitaphe.

Hieronymo Aleandro Mottensi, e Comitibus Landri in Carnia, Petra Pijlose in-Ifria oriundo. Tit. S. Chrysogoni S. R. E. Cardinali Brundusino; Philosophia ac Theologia Doctori; Hebraica, Graca, Latina, aliquotque aliarum linguarum exoticarum ita exactle docto, ut eas recte & apte loqueretur & scriberet; Mox diversis Legationibus pro summis Pontificibus ad omnes fere. Christianos Principes sideliter & diigenter persuncto, & ideo in tabem delapso, quanti humanam miseriam secrii sequenti disticho de se edito testaum posteris reliquit.

des Hommes Illustres. 269 Excessi e vita arumnis facilisque lu- J. ALEAN: bensque, DRE, Ne pejora ipsa morte dehinc vi-

Natus est Motte in Carnia anno 1479. Moritur Rome an. Christiane Sal. 1542. etatis 62. minus diebus 13. Heredes Patruo amplissimo & optimo P. C.

Il y a faute dans ces dates, puifque suivant l'âge qu'on lui donne,

il doit être né en 1480.

Il avoit composé plusieurs Ouvrages, mais la plûpart n'ont pas été imprimés. Le peu qui a été donné au public consiste dans les pieces suivantes.

1. Lexicon Graco-Latinum; opera Hier. Aleandri, Parif. 1521, in-fol.

2. Tabula in Grammaticam Gracam. Argentorati 1517. in-8°.

3. Poema ad Julium & Nearam. A la page 56. du 1°, vol. des Poetarum Italorum delicia. Francof. 1608. in-12. C'est la seule piece de vers Latins qu'on ait de sa façon.

4. Lorenzo Crasso l'a mis au nombre des Poëtes Grecs dans son Istoria

J.ALEAN- de' Poeti Greci. In Napoli 1678, in fol. Mais je ne fache pas qu'on voye d'autres vers Grecs de lui que les deux de fon Epitaphe, & qui veritablement sont fort bons.

Oldoini & ceux qui l'ont copié; lui ont attribué deux Dialogues intitulés: Cicero relegatus, & Cicero revocatus: mais il est sûr qu'ils sont d'Hortensso Lando.

V. Pauli Jovii Elogia Nº. 98. Augustini Oldoini Athenaum Romanum. Georgii Josephi Eggs Purpura Dosta Lib. 4. p. 524. L'article qu'on y trouve d'Aleandre est fort circonstancie. Bayle Distionnaire.

# JERO ME ALEANDRE LE JEUNE.

J.ALEANJEROME Aleandre le jeune, petit
neveu de l'ancien dont je viens
de parler, & petit-fils de Jerôme Amalibée, né dans le Frioul, après
avoir fair fes études d'Humanités &
de Jurifprudence à Padoue, alla à
Rome, on le Cardinal Octave Bandini le prir à son service en qualité de

des Hommes Illustres: 271

Secrétaire, emploi qu'il remplit avec J. ALEAN! honneur pendant près de 20 ans. DRE.

Ses Ouvrages l'ayant fait connoître avantageusement, lui meriterent l'estime & l'assection du Pape Urbain VIII. qui n'eut pas plûtôt été élevé au Pontisicat en 1623, qu'il travailla à le tirer du service du Cardinal Bandini, & le donna pour Secrétaire au Cardinal François Barberin, son neveu.

Il accompagna ce Cardinal dans le Voyage qu'il fit en France en 1625. en qualité de Legat à latere. Mais s'il eut la force d'en supporter les fatigues, malgré la delicatesse de son temperament, il n'en fut pas de même à l'égard de la bonne chere. Il étoit convenu avec quelques-uns de ses intimes amis, qu'ils se regaleroient tour à tour de trois jours en trois jours, pendant leur féjour en France. Il ne pouvoit s'empêcher en présence de tant de bons mets, aufquels il n'étoit pas accoutumé, de manger plus qu'il ne convenoit à un estomac aussi foible que le sien; ces excès derangerent son temperament, & altererent peu à peu sa santé, &

Z iiij

J. ALEAN il en contracta une indisposition qui

pre. abrégea ses jours.

C'est ainsi qu'il faut entendre le texte de Vittorio Rossi, qui rapporte ce fait. Car il est plus naturel de supposer que la chose se passa en France, que de croire, comme fait Bayle, qu'ils ne s'aviserent de se regaler tour à tour qu'après leur retour en Italie, & lorsqu'ils furent en repos chez eux. De semblables repas conviennent mieux à des personnes qui se trouvant ensemble dans un pays étranger ne cherchent qu'à s'amuser par quelque chose, qu'à des gens qui sont dans leurs Maisons. Outre qu' Aleandre, homme de Lettres de profession, bien loin de songer aux festins étant à Rome, où ils ne font point d'usage, & où l'on vit fort fobrement, s'y appliquoit uniquement à la lecture & à la compolition.

Il mourut à Rome l'an 1631. & le Cardinal fon Maître lui fit faire des funerailles magnifiques à l'Academie des Humoriftes, dont il étoit membre, le 31 Decembre de cette année. Gaspar de Simeonibus prononça en

des Hommes Illustres. 273
Cette occasion son oraison funchre J. Aleanen-Italien. DRE.

Il avoit une maniere d'écrire fi nette & si degagée, que Vittorio Rossi assure lui avoir dit souvent que lorsqu'il lisoit ses Ouvrages, il se trouvoit habile homme; mais que lorsqu'il lisoit ceux des autres Auteurs, qui se piquoient d'éloquence, il se trouvoit très-ignorant, parce qu'il n'y entendoit rien.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Caii veteris Jurisconsulti Institutionum fragmenta cum Hieron. Aleandri Commentario. Venetiis 1600 in-40. Vittorio Rossi dit qu'il étoit fort jeune, Adolescentulus, lorsqu'il composa & publia cet ouvrage; on ne peut cependant lui donner alors gueres moins de vingt ans, puisqu'il entra trois ou quatre ans après en qualité de Secrétaire chez le Cardinal Bandini. Dans cette supposition on pourroit présumer qu'il naquit vers l'an 1580. & mourut agé d'environ 51. ans.

2. Sopra l'impresa degli Accademici Umoristi discorso di Girolamo Aleandro, detto nella stessa Accademia l'Aggirato, da lui in tre Lezioni publicamente recitato. In Roma 1611. in-40. J.ALIAN-II fut aggregé des premiers à cette DRE. Academie.

> 3. Explicatio Antique Tabula marmore a Solis effigie symbolique exculpta, quá prisca quadam mythologia, ac nonnulla pratereà vetera monumenta illustrantur. Roma 1616. in-42. It. Paris. Cramois y 1617. in-40.

4. Explicatio sigillorum Zona veterem statuam marmoream cingentis. A la suite de l'ouvrage précedent.

5. Hier. Aleandri junioris Jurisconsulti, resultatio conjectura. Anonymi de suburbicariis Regionibus. Paris 1619. in-4°. C'est une Réponse à un ouvrage que Jáques Godesroy avoit publié sur cette matiere.

6. In obitum Aldina catella lacry: ma Patica. Paris 1622. in-80.

7. Navis Ecclesiam referentis symbolum, in veteri Gemma annulari insculptum, explicatione illustratum. Roma 1627. in-8°.

8. Carmina varia. Avec ceux des trois freres Amalthées. Venetiis 1627. in- 80.

9. Difefa dell' Adone, Poema del Cavalier Marino, scritta da Girolamo, Aleandro, per riposta all' Occhiale dello Stiliani. Parte 12. InVenetia 1639. in 12: Parte seconda In Venetia 1630. in 4ql des Hommes Illustres: 29

Leon Allatius lui attribue le li J.ALEAN?
Tre intlulé: Antiqua inscriptio-dre,
nis quâ L. Scipionis Barbati F. expression est elogium, explanatio. Pa?
ris 1617. in 40. Mais il est du
P. Jacques Sirmond, comme on le

peut voir dans le 17e. Tome de ces Memoires, p. 178.

V. In morte di Girolamo Aleandro Oratione di Gafparo de Simeonibus, detta in Roma nell' Academia degli Humoristi a' 21 di Decembre 1631. Parif. 1636. in-8° On voità la tête une Lettre d'Augustin Mascardi datce de Rome le I. Mars 1632. &adressée à François Auguste de Thon , Maître des Requestes ; dans laquelle il lui marque qu'il doit avoir appris depuis peu la mort d'Aleandre, & lui envoye son Oraison funebre. Cela fait voir que Crefcimbeni s'est trompé en mettant sa mort le 11. Mars 1629. Au reste le discours de Gaspard de Simeonibus ne renferme aucun fait, & on n'y apprend rien que de fort general. Jani Nicii Prythrai Pinacotheca. 1a. On y trouve assez de faits; c'est dommage. que cet Auteur mette rarement des dates à ce qu'il rapporte. Bayle

276 Mem. pour servir à l'Hist. Dictionnaire, Leonis Allatii Apes Urbana, p. 122

## ANTOINE DU VERDIER.

A.DuVer-A. Nioine du Verdier, Seigneur de PIER. Vauprivas, naquit à Monbrifon dans le Forez le 11. Novembre 1544. de N. du Verdier & de Toussaine Ternsse.

Le nom originaire de sa famille étoit Verd, ensorte que dans les actes publics lui & Claude son fils sont nommés Antoine Verd du Verdier & Claude Verd du Verdier.

Cétoit un Gentil-homme fort à fon aife, qui avoit des Maisons à Lyon, à Monbrison, & à Vauprivas. Outre les Charges & les qualitez que la Croix du Maine lui donne, & qui sont celles de Conseiller du Roy & Elû sur le fait des Guerres, Aides & Tailles au Pays de Forez; d'Homme d'Armes de la Compagnie de M. le Senechal de Lyon, & de Conrolleur General des Finances de la même Ville, il avoit encore celle de Gentil homme ordinaire de la Chambre du Roy.

des Hommes Illustres. 277
Il parost par ses ouvrages qu'il Anr. Du avoit toujours cultivé les Lettres, & Verdier. qu'il favoit un peu de tout.

Sa riche Bibliotheque remplie de livres tant imprimés que manuscrits Grecs, Latins, François, Espagnols & Italiens, Jui acquit de la reputation, Il les communiquoit volontiers aux gens de lettres & souvent même les leux donnoit, témoin le manuscrit de Polybe, dont il sit present à Ca-saubon, qui par sa Lettre du 28. Août 1596. l'avoit prié de le lui prêter. Luimême au mot Guillaume Postel sait mention de certains écrits Arabes, qu'il témoigne avoir donnés à Joseph Scaliger.

On ne sçait gueres les particularitez de sa vie. Il est à présumer que les sonctions de ses Charges & l'étude ont partagé tout son temps, & l'ont occupé jusqu'à sa mort, dont Claude du Verdier son sils nous a marqué la date dans l'Edition qu'il a donnée de sa Prospographie, en ces ter-

mes.

L'Auteur revenant de Paris à Lyon suivant le Roy, & de Lyon allant en sa maison en Forez, passa

NAT. bu » de cette ville à meilleure assez sou? Verdier. » dainement au lieu de Duerne le 25,

« Septembre 1600. Il étoit alors dans

« sa see. année.

Il avoitépousé Catherine des Gouttes, dont il eut plusieurs enfans, entr'autres, Claude, dont je parlerai plus bas.

Catalogue de ses ouvrages.

1. Philoxene , Tragedie. Lyon. Jean

Marcorelle 1567. in-80.

2. Le Mysopoleme, on discours contre la guerre, pour le retour de la paix en France, en vers Heroiques. Paris, Denys du Pré. 1568. in-40. du Verdier étoit un pauvre Poete, & tout ce qu'il a fait en ce genre là ne métite aucune attention.

3. Antitheses de la paix & de la guerre, avec le moyen d'entretenir la paix , & exhortation d'aller tous ensemble contre les Instideles Machometisses. Lyon. Benoist Rigaud 1568, in 40.

4. Les Omonymes, satyre contre les mœurs corrompues de ce sucle. Lyon.

Antoine Gryphius 1672 in-40.

5. La Prosopographie ou description des personnes insignes, Patriarches

des Hommes Illustres? Prophetes , Dieux des Gentils , Empe-ANT. Du reurs, Rois, Capitaines, Jurisconful-VERDIER, tes, Papes, Ducs, Princes, Philosophes , Orateurs , Poëtes , & inventeurs de plusieurs Arts , Ordres & Religions, qui ont été depuis le commencement du Monde jusqu'à present. Avec les effigies d'aucuns d'iceux, & briefve observation de leurs temps, années, faicts & dicts. Lyon. Antoine Gryphius 1573. in-4°. Du Verdier a beaucoup augmenté depuis cet Ouvrage, que son fils a fait réimprimer après sa mort avec ces augmentations, & une legere continuation de sa façon, jusqu'à l'an 1603. Cette nouvelle édition parut à Paris chez Paul Frelon l'an 1603. in-fol. en trois volumes. L'Ouvrage en lui-même est fort peu de chose; ce n'est qu'une miserable rapsodie de faits qui se trouvent beaucoup mieux ailleurs, à l'exception cependant de quelques particularités sur les Savans de son temps, qui ne sont que là, mais qui sont en fort petit nombre.

6. Les diverses Leçons d'Antoine du Verdier , suivant celles de Pierre Mes-

se : contenant plusieurs Histoires , dis-

ANT. DU cours, & faits memorables, récueillis VERDIER. des Anteurs Grecs, Latins & Italiens.

Lyon. Barthelemi Honorat. 1577. in-80. Du Verdier met cette premiere édition en 1576. Mais il faut qu'il y ait une faute d'impression dans ces chiffres, puisque l'Epitre dedicatoire à Anne d'Urfe est du 11 Mars 1577. Il n'y a que cinq livres dans cette édition. La troisieme, dont je ne sai point la date, fut augmentée d'un sixiéme livre ; une suivante qui est de l'an 1592. & faite à Lyon in-8°. le fut encore d'un 7°. J'en ai vû une de Tournon de l'an 1610. in-8°. augmentée par l'Auteur en cette cinquieme édition de trois discours trouves après son decès en ses papiers, du Deuil, de l'Honneur, & de la Noblesse. Ces discours sont un huitiéme livre.

7. Les doctes & subtiles réponses de Barthelemi Tagio Jurisconsulte, O Lecteur en Droit au College de Milan, où sont contenus maints beaux & agreables discours sur diverses & notables matieres, traduites d'Italien. Lyon. Barthelemy Honorat. 1577. in-16.

8. Les Images des Dieux des Anciens, contenant les Idoles , Coûtumes , Ceremonies :

voonies, & autres choses apparentes Ant. Du à la Religion des Payens; recuëillies.VERDIER. premierement & exposées en Italien par

premierement & exposes en Italien par Vincent Cartari de Rhege, & maintenant traduites en François & augmenties. Lyon. Barthel Honorat 1581. in-4°. Du Verdier ne s'est pas contenté de mettre cet Ouvrage de Cartari en François, il en a fait aussi une traduction Latine.

9. Imagines Deorum, qui ab Antiquis colebantur, olim à Vincentio Chartario Italica lingua exposita, nunc Latino Sermone ab Antonio Verderio ex-

pressa. Lugduni 1581. in-40.

10. Le Compseuique, ou Traits sacciieux. Lyon. Jean d'Ogerolle 1584. in-16. Cet Ouvrage ne se trouve plus. Tout ce qu'on en peut voir à present consiste en un petit nombre de Contes imprimés en treize seuillets in-16. à la suite d'une édition des Ecraignes Dijonnoises d'Etienne Tabourot, saite à Lyon l'an 1592. sous le nom du sieur du Buisson.

11. La Biographie & Prosopographie des Rois de France jusqu'à Henri III. Ou leurs Vies brievement décrites & narrées en vers avec les Portraits &

Ant. Du figures d'iceux. Paris 1583. 1586. in 2. VERDIER. 8°. Le P. le Long donne cet Ouvrage 2 du Verdier, qui cependant n'en parle point dans sa Bibliothèque.

12. La Bibliotheque d'Antoine du Verdier, Contenant le Catalogue de tous ceux qui ont écrit ou traduit en François. Avec un discours sur les bonnes Lettres servant de Preface; & à la fin un supplement de l'Epitome de la Bibliotheque de Gesner. Lyon. Barthelemy Honorat. 1585. in-fol. pp. 1233. Achevée d'imprimer le 15 Decembre 1584. C'est maintenant le seul Ouvrage de du Verdier qui soit connu & recherché. J'en parlerai au long ci-dessous dans l'article de la Croix du Maine. Il suffit de remarquer ici que le Supplement de l'Epitome de la Bibliotheque de Gesner manque à plusieurs exemplaires; parce que plusieurs personnes ont mieux aimé le faire relier avec l'Epitome; dont il étoit le supplément, qu'avec la Bibliotheque à laquelle il est étranger.

13. Onze Sonnets, qu'il a inscres dans sa Bibliotheque sous son nom.

Cet article est tiré d'un Memoire Manuscrit,

## CLAUDE DU VERDIER.

CLAUDE du Verdier naquit à C. DU
Lyon suivant le P. Colonia, VERDIER
d'Antoine du Verdier, dont je viens
de parler, & de Caiberine des Gouttes, vers l'an 1566. Je tire cette date
de son livre intitulé: Peripetasis Epigrammatum, qui est de l'an 1581. &
où il marque qu'il étoit alors dans

Il s'adonna à la Poefie Françoife; à l'exemple de fon pere; mais avec aussi peu de succès. Il voulut être Auteur, & decider même du merite des autres; mais les talens necessaires pour cela lui manquoient; & il n'y

réussit pas.

fa 15c année.

Antoine du Verdier marque dans fa Ribliotheque qu'il étoit à Boulogne en Italie, pendant que cette Bibliotheque s'imprimoit, c'eft-à-dire en 1584. Il avoit apparemment fait ce voyage, pour y continuer ses études sous les Professeurs qui y enseignoient.

Son Pere ayant fait son Testament

C. Du en 1597. & n'ayant alors que lui VERDIER. d'enfant, le fit fon Heritier univerfel; mais il gouverna mal les grands biens que fon pere lui laissa. Il s'engagea mal à propos dans un procès, à la poursuite duquel il se ruina, & il ne fit depuis que traîner une vie

obscure quoique longue. Il mourut en 1649. âgé d'environ

85 ans.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Discours contre ceux qui par les grandes conjonctions des Planetes, qui se doivent saire, ont voulu prédire la fin du Monde devoir lors advenir. Lyon. Barthel. Honorat. 1583, in-8°. Cc discours est en vers.

2. Deux Chants intitulez. Le Luth. Rien. Ant. du Verdier les a inferés dans la Bibliotheque au mot Claude du Verdier; mais ils ne meritoient pas d'être conservés à la Posterité.

3. Peripetasis Epigrammatum variorum, latius oratione soluta expressorum, Ejustem Bombycum Metamorphosis; Ecloga cui titulus Aphtarques, & alia Poematia ad Cl. V. Antonium Verderium, Paris 1581. in-8°. On trouve à la p. 165. Dialogus ex Gallico erudes Hommes Illustres. 285 dissssime puella Catharina des Roches C. Du in Latinum Sermonem conversus, Pau-Verdier pertas & Fames. Cette rapsodie n'a

d'autre utilité, que de nous faire connoître les noms de la Mere & de la grand'-Mere de l'Auteur, & de quelques autres de ses parens, sur lesquels on y voit quelques pieces de vers.

4. Claudii Verderii Jurisconsulti in Autores pene omnes, Antiquos potissimum , Censiones & Correctiones ; ubi receptissimorum quorumque Grammati,corum , Poetarum , Historicorum , Dialecticorum , Rhetorum , Oratorum , Jurisconsultorum veterum & recentium, Philosophorum, Mathematicorum, Medicorum, & Theologorum errata quadam deprehenduntur. Lugduni, Barthol. Honoratus 1586. in-4°. It. Parif. Barthol. Macé 1609. in-4°. pp. 179. L'Ouvrage ne répond point à ce titre fastueux; ce n'est qu'une declamation de jeune homme, où l'on trouve quelque érudition, peu de Critique, beaucoup de suffisance, & un ton décisif qui ne convenoit gueres à l'Auteur. Du Verdier y fait passer en révûe plus de deux cens Auteurs

C. Du anciens & modernes, dans chacun YERDIER. desquels il trouve quelque faute à reprendre; faute qui n'est quelquefois que dans son imagination. Il n'y épargne pas son propre pere, qu'il blâme de s'être occupé à composer sa Bibliotheque, disant que c'est un Ouvrage de grand travail, mais de petite industrie, qu'il l'auroit em-pêché de publier, si le respect le Îui eut permis; & cela par cette raison qu'il faisoit connoître la vanité qu'ont eu les François de composer des livres. Raison des plus ridicules, & qui peut servir d'échantillon de sa Critique & de son jugement. Il a paru fous le nom de Gaspar Scioppius à la suite de son Commentaire sur les Priapées , Note in Claudii Verderii Censionem, ut ipse vocat; in Autores pene omnes. Francofurti 1606. in-12. Cet écrit, qui se trouve aussi dans la premiere partie de la Nova Librorum Rariorum Collectio. Hale Magd. 1709. in-8°. à la p. 160. est fort court, & ne contient que trois ou quatre observations Grammaticales. Celui de du Verdier ne medes Hommes Illustres. 187 ritoit pas qu'on le critiquat serieusement.

Cet Article est tiré d'un Memoire Manuscrit.

## FRANÇOIS DE LA CROIX-DU-M A 1 N E.

RANC OIS de la Croix-du-Mai-F. DE LA
ne s'appelloit Grusé de son nom C. R. D. U.]
de famille. Il ne l'a pourtant pris MAINE.
nulle part, & s'est contenté de le
designer par la lettre initiale G. uniquement à la têtte du discours presenté l'an 1579. au Vicomte de Paulmy, René de Voyer. Ce nom fait presumer qu'il tiroit son origine de Sablé, petite ville du Maine, où demeuroit une samille mombreuse du

Comme il avoit une petite terre dans le Maine, près de Conneré, qui s'appelloit la Croix, il aima mieux fe faire appeller la Croix-du-Maine, qui est le seul nom sous lequel il soit connu.

nom de Grudé.

Quelques-uns cependant l'ont appelle la Croix du Mans, parce qu'il

F. DE LA étoit né dans cette ville, d'un bours CR. Du-geois du fauxbourg de S. Nicolas. MAINE. Sa Naissance doit être attribuée à l'année 1552, puisqu'il nous apprend lui-même qu'en 1569, il étoit âgé de 17 ans.

Ce fut alors qu'on l'envoya à Paris pour s'avancer dans les Sciences, & que se livrant à la passion qu'il avoit pour les livres, il commença à en dresser des Catalogues, qui lui servirent depuis pour composer sa Bibliotheque.

L'étude fit toûjours son étude savorite, & il n'est connu par aucun' autre endroit.

Quelques-uns ont cru qu'il étoit mort quelque temps après la publication de sa Bibliotheque qui est de l'an 1584. dans la persuasion, qu'étant aussi amateur du travail qu'il l'étoit, il n'auroit pas manqué, s'il y avoit survécu de quelques années, de donner quelques signes de vie par une nouvelle production; mais ils se trompent; car nous avons de sa façon un court éloge sunchere de son ami le Poète du Monin, qui su assassimé la nuit du Mercredi 5 e de No-

des Hommes Illustres. 289

Novembre 1586. à Paris, Ainsi on F. DELK ne peut le supposer mort pour le CR. Du plûtôt qu'après cette année 1586. MAINE, puisque c'est veritablement depuis cette époque qu'on n'a plus rien vû de lui.

Menage le premier, & d'autres qui l'ont suivi, ont prétendu que la Croix-du-Maine étoit de la Religion P. Reformée. Je ne pense pas cependant qu'il en ait fait profession exterieurement, il paroît plûtôt avoir été Protestant couvert. Ne voulant point être martyr de ses sentimens, il dissimuloit & parloit quelquefois contre sa pensée le langage des Catholiques, comme quand à l'occasion de Jean Morel , Calviniste , frere de Guillaume Morel, favant Imprimeur, il dit que ce Jean fut brûle à Paris pour son heresie, terme aussi fort que celui dont il use, en parlant de l'impie Geoffrey Vallée. Sa coûtume cependant est de ménager fes expressions entre les deux partis avec beaucoup de retenue. Si d'un côté il a grand soin de ne laisser rien échapper d'injurieux contre Farel, Calvin , Viret , Beze & quelques Tome XXIV. ВЬ

F. DE LA autres fameux Ministres, il ne garde C.R. D v pas moins de mesure dans les arti-MAINE. cles des Docteurs le Picart, de Moncby, de Sainsles, & Beauxamis leurs adversaires.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Discours du sieur de la Croix G. du Maine, contenant sommairement les noms, titres & inscriptions de la plus grande partie de ses Oeuvres , Latines & Françoises , tant sur l'entiere & parfaite illustration de la France & des Gaules, que de plusieurs autres siens desseins & projects sur l'histoire, & Memoires recueillis par lui pour fervir à tout l'Univers, dedié & presente à M. le Vicomte de Paulmy. Ait Mans 1579. in-4°. Cet écrit est daté du 27 Novembre de cette année. It. A la fin de la Bibliotheque. Comme la vie la plus longue ne fusfiroit pas à l'homme le plus laborieux pour composer une partie des Ouvrages qu'il dit ici avoir faits, dans un temps où il n'avoit encore que vingt-sept ans, on ne peut regarder tout ce qu'il debite fur ce fujet, que comme des fanfaronades fort éloignées de la verité. Il pouvoit avoir ramassé

des Hommes Illustres.

29T

quelques materiaux fur toutes les F. DE LA matieres dont il parle; mais de croi-C R. DU re qu'il ait composé sur chacune des MAINE. Traitez complets, c'est ce qu'il est impossible de se persuader; d'autant plus que personne n'en a jamais rien vû, & que tout cela a disparu entierement à sa mort. Ainsi il parle d'une Bibliotheque Françoise beaucoup plus étendue que celle que nous avons, qu'il dit avoir composée, & semble vouloir faire voir la difference de l'une & de l'autre par quelque article ; mais il se contente de rapporter cet article tel qu'il est dans la perite, sans y opposer celui de la grande, & donne par-là lieu de préfumer que cette grande n'étoit qu'en idée; sans quoi il lui auroit été aussi facile de la produire, que la petite, qui existoit veritablement.

2. Desseins ou Projets du sieur de la Croix-du-Maine presentez au très-Chrétien Roy de France & de Pologne Henri III. du Nom, cette année 1583; au mois de May, pour dresser une se bliotheque parfaite & accomplie de tous points, s'il plait à sa Maj sie de l'accepter & sournir de Livres, Memoires

F. DE LA ou Recueils, pour remplir les cent Buf-CR. Du fets, desquels la forme est ici representée. Paris 1583. in-4°. pp. 27. Avec MAINE. l'Avertissement aux François touchant ses desseins presentes au Roy l'an 1583. Ces pieces se trouvent aussi à la fin de la Bibliotheque. Mencken a eu raifon d'en faire mention dans fon traite de la Charlatanerie des Savans, puisque celle de la Croix-du-Maine y paroît dans tout fon jour; fon but étoit de s'attirer les liberalités du Roi Henri III. & de lui vendre cherement les livres & les Manuscrits qu'il avoir, comme quelque chose de precieux ; mais ce Prince ne donna pas dans le paneau, & il eut la confusion de voir tous ses beaux pro-

jets rejettés.

3. Premier volume de la Bibliotheque du sieur de la Croix-du-Maine;
qui est un Catalogue general de toutes
sortes d'Auteurs, qui ont écrit en François depuis cinq cens ans & plus, jusques à ce jourd'huy: avec un Discours
des vies des plus illustres & renomnes
entre les trois mille, qui sont compris
en cette œuvre; ensemble un recit de
leurs compositions tant imprimées qu'au

des Hommes Illustres. 293
rement. Paris. Abel Pangelier 1584. F. DE LA
in-fol. pp. 552. Achevie le 2 May C.R. D. V.
1584. La Croix-du-Maine entreprit MAINE.
le premier de donner une Bibliotheque des Auteurs François. Il commença d'abord en 1569. dans la
17e année de son âge, comme il le
raconte lui-même, à dresser des Catalogues de livres. Il ne les distin-

talogues de nives. Il ne les diffingua pas d'abord fuivant les langues; mais s'étant depuis attaché aux Auteurs François, il en ramassa un si grand nombre, qu'en 1584. âgé de 32 ans, il se trouva en état de pu-

blier son travail.

Du Verdier à cent lieües de la Croix-du-Maine, sans le connoître, ni en être connu, forma vers 1577. un pareil dessein. Ils apprirent bientôt des nouvelles l'un de l'autre. Chacun d'eux protesta de sa bonne foy, & de son côté du Veré ier pourfuivit son Ouvrage avec tant de diligence, que sur la fin de 1584. la même année que la Bibliotheque de la Croix-du-Maine sut imprimée à Paris, la sienne le sut à Lyon.

De la maniere dont ils se sont criciqués & défendus, il est visible qu'il

F. DE LA faut qu'à mesure qu'on imprimoit ? CR. Duils ayent eu communication cayers. Ils n'ont pu cacher la jaloufie que caufa entre eux l'émulation. Du Verdier, fur-tout dans l'article de Pierre Paschal, designe si clairement la Croix du Maine, en parlant d'un homme qui avoit fait la liste de cinq cens volumes, qu'il prétendoit avoir composés, quoi qu'il n'eût pas encore vingt-fept ans passez, qu'il vaudroit autant qu'il l'eût nommé, comme il le nomme après sans façon, lorfqu'il lui reproche la facilité avec laquelle il donne place dans fon Catalogue à des livres qui n'existerent jamais. Pour la Croix-du-Maine, il s'est contenté de dire dans fa Préface, qu'il ne s'allarmoit nullement d'entendre le bruit public annoncer la Bibliotheque de du Verdier; puisque ce n'étoit pas la pre-

> fujet. Pour mettre maintenant les deux Bibliotheques en parallele, on ne peut nier que celle de la Croix-du-Maine ne soir en possession d'être

miere fois que divers Auteurs avoient en même temps écrit fur un même des Hommes Illustres. 295 communement la plus estimée; mais F. DE LA je ne crains point de dire que c'est C R. D U

je ne crains point de dire que c'est C R. no sans fans fondement, & plus par préjugé MAINE, que par raison; préjugé inspiré par le commun des Libraires, & reçu trop facilement par ceux qui ne voyent comme eux les choses que par la surface. Pour peu qu'on air eu occasson de se servir des deux Bibliotheques, on en jugera bien disferemment; & l'on sera sans peine du sentiment de M. de la Monnoye, excellent Juge en cette matiere, dans laquelle il étoit très-verse, & qui ne balançoit point à donner la prése-

Ce qui a fait valoir tant celle de la Croix-du-Maine dans l'esprit de quelques-uns, c'est qu'on y trouve quelquesois des particularités sur la vie de ceux dont il parle, entre autres le temps de leur naisance & celui de leur mort; ce qu'on n'a point dans du Verdier. Cela seroit fort utile, si l'Auteur étoit exact dans ce

rence à celle de du Verdier.

qu'il y dit; mais ce qu'il y a de mal, c'est que ces particularités qu'il rapporte sont assez souvent fausses ou peu exactes, & qu'il n'est pas trop sur de s'y sier. B b iiij F. DE LA Un autre merite qu'on trouve en C.R. Dului, c'est de n'avoir point rempli MAINE. son Ouvrage de longs extraits, tels

que sont ceux dont la Bibliotheque de du Verdier est pleine. Ce n'est un merite, que parce que les extraits de du Verdier sont mauvais & ennuieux, & que n'aiant point eu le goût des bonnes choses, il n'a point squ choiste les beaux endroits de ses Autres, pour les exposer aux yeux de ses Lecteurs; car s'il en avoit agi ainsi, cette circonstance auroit rendu sa Bibliotheque beaucoup supericure à l'autre.

Enfin un troisséme avantage qui semble relever la Croix-du-Mane au-dessus de du Verdier, est la table Alphabetique du surnom des Auteurs, qu'on voit à la tête, & qui manque dans du Verdier; manquement qui fait qu'on n'y peut jamais trouver ceux dont on ignore le nom

de Baptême.

Voilà les seules choses qui peuvent parler en faveur de la Croix-du-Maine, mais bien d'autres sont donner la préserence à du Verdier.

Il s'est avisé judicieusement d'une

des Hommes Illustres. 297
chose, qui a échapé à la Croix-du-F. De LA
Maine: c'est de placer à leur rang CR. DU
les Auteurs étrangers, soit Grecs, MAINE,
soit Latins, Arabes, Italiens, Espagnols &c. qui ont été traduits en
François, & de marquer ceux qui
les ont traduits, avec un renvoi à
leurs Articles; ce qui est fort utile

Un autre avantage de du Verdier; & ce qui ne fait pas la partie la moins confiderable de fa Bibliotheque, c'est d'avoir à la fin de chaque lettre de l'Alphabet indiqué les livres Anonymes, la plûpart très-rares, & les avoir rangés dans le meilleur ordre qu'il a pû; ce que l'autre a cu tort

de negliger.

& fort commode.

On doit aussi lui tenir beaucoup de compte de son attention à rapporter exactement les titres des livres; & à marquer le lieu & la date des éditions; choses ausquelles a manqué frequemment la Croix-du-Mainz, qui ne fait quelquesois connoître les livres que d'une maniere agenerale, qu'on ne peut favoir ce que c'est; & qui d'ailleurs s'est un peu trop sié aux listes & aux Cata-

F. DE LA logues, d'où il a tiré des Ouvrages

CR. Du qui n'ont jamais existé.
MAINE. Ajoutez à cela que

Ajoutez à cela que du Verdier a évité l'affectation de la Croix du-Maine d'inferer dans fa Bibliotheque des personnes illustres à la verité ou par leur naissance ou par leurs dignitez, ou par quelques talens, mais qui n'ont laisse aucun écrit, & qui par cette raisson ne devoient pas y être admis.

Je pourrois encore dire qu'on trouve dans la Bibliotheque de du Verdier à la fin des Articles, les livres Latins que chaque Auteur François a composés. C'est à la verité une chose étrangere à son livre; mais elle a son utilité. La Croix-du-Maine se reservoit à les inserer dans une Bibliotheque Latine, qui devoit faire le second volume de sa Françoise, & qui peut-être n'a pas eu plus de réalité que ses autres Ouvrages.

A l'égard de l'érudition, ils se ressemblent assez. Elle étoit fort superficielle chez tous les deux; ils n'entendoient gueres le Grec & nesavoient que mediocrement le Latin, Quant à la diction Françoise, celle des Hommes Illustres. 299 de la Croix-du-Maine, quoique peu F. DE LX correcte, est plus supportable que C R. D u celle de du Verdier. Celui-ci, outre MAINE. les vices du terroir, gâtoit encore par ses lectures Latines & Italiennes le peu de stile qu'il avoit. L'envie qu'il avoit de passer pour docte, lui faisoit inventer pour ses livres des titres Grees, qu'il ne savoit pas ortographier, témoin Omonymes pour

fopoleme.
4. Une Epitaphe Latine assez longue d'Edouard du Monin. Imprimée avec plusieurs autres à Paris l'an

Homonymes & Mysopoleme pour Mi-

1587. in-80.

V. Menage dans ses Remarques sur la vie de P. Ayrault.

Cet Article oft tirk d'un Memoire. Manufcrit.



## CHARLES DATE

C. DATI. CHARLES Dati natif de Flozrence, s'est distingué par son habileté dans les langues Gréque & Latine, qu'il a professé plusieurs années dans sa patrie.

Il ne s'appliqua pas moins à la langue Italienne, & il fut un des principaux ornemens de l'Academie de la Crusca, dans laquelle il avoit pris le nom de Smarrito.

Sa réputation, qui s'étoit répandue dans les pays étrangers, lui attiroit fouvent les visites des Savans
Voyageurs, qui passoient par Florence, & qui avoient tous à se louer
de sa politesse & de son caractère
officieux. C'est de quoi plusieurs ont
rendu témoignage dans leurs Ecrits.

Voilà les seules particularités, que nous sachions de la vie de ce Savant, qui mourut l'an 1675. comme il est marqué dans le Giornale de Letterati di Roma de cette année, & non pas en 1676. comme le dit Negri.

Catalogue de ses Ouvrages. C. DATE 1. Discorso dell'. obligo di ben par-

lar la propria lingua di C. D. (Carlo Dati) Osservazioni interno al parlare e scrivere Toscano di G.S. (Gianbatista Strozzi.) con le declinazzioni de' Verbi di Benedetto Buonmatthei. In Firenze 1657. in-12. Dati n'oublie rien dans fon Ouvrage, pour ranimer dans ses Compatriotes l'envie de savoir parfaitement leur langue Maternelle.

2. La Pace, Selva Epitalamica nelle Nozze di Luigi XIV. di Francia, e Maria Teresa d'Austria al Cardinale Giulio Mazarini. In Firenze

1664. in-40.

3. Prose Fiorentine, raccolte dallo Smarrito Accademico della Crusca. Parte 1ª. Volume 1º. In Firenze 1661. in-80. Cette premiere partie des Ouvrages en Profe des Academiciens de Florence, renferme les discours Oratoires. Elle est divisée en 5 volumes, dont Dati n'a donné que le premier, où l'on trouve à la tête une Préface generale de sa façon, & qui contient dix Discours de differens Auteurs. Les autres volumes ont

C. Dati, été publiés par d'autres en differens temps ; le 2° en 1716. le 3° en 1719, le 4° en 1720. & le 5° en 1722, tous à Florence in-8°.

A. Lettera di Timauro Antiate à Filaleti, della vera storia della Cicloide; e della famosissima esperienza deli' argento vivo. In Firenze 1663. in-40. Dati s'est caché ici fous le nom de Timauro Antiate. Il prétend. 1°. Que Marin Mersenne n'est point l'inventeur de la ligne Cycloide, comme on l'a dit dans l'Histoire de la Roulette, mais que la gloire de cette invention appartient à Galilée. 20. Que Tor; ricelli est innocent du Plagiat qu'on lui impute à l'égard de l'Hypothese, qui explique par la pression de l'air la suspension du vif argent; & que c'est lui qui en est le premier Auteur. Monconys a confondu ces deux choses, quand il a dit dans la seconde partie de ses voyages sur l'an 1664. E Le sieur Carlo Dati me donna sa » lettre imprimée pour prouver que » Torricelli avoit trouvé le premiet » la Ronlette.

5. Delle Lodi del Commendatore Cassiano del Pozzo, Orazione di Cardes Hommes Illustres: 303 lo Dati. In Firenze 1664. in-4°. On C. DATE a ajouté à la fin Synopsis atque ordo

Antiquitatum Romanarum, Ill. ac Erud. Equitis Casstani à Puteo studio ao impensis, 23 voluminibus digestarum.

6. Vite de' Pittori Amichi, scritte ed illustrate da Carlo Dati. În Firenze 1667. in-4°. L'Auteur avoit dessein de diviser cet Ouvrage en trois volumes, dont le premier traiteroit de la peinture ancienne, c'està-dire de l'origine, des progrès & des regles de cet Art; le second renfermeroit les vies des Anciens Peintres sur lesquels on avoit des connoissances un peu étendues; & & le troisième contiendroit une liste Alphabetique de tous ceux dont on ne savoit que peu de choses. Mais jugeant que ce seroit un Ouvrage de longue haleine, auquel il faudroit employer plusieurs années, il voulut donner d'abord cet essai, où l'on trouve les vies de Zeuxis, Parrhazius , Appelles , & Protogene. Il n'en a pas publié davantage, quoiqu'il ait encore vécu huit années depuis.

7. Dice ed Irene Gemelle della Dea Temide. Selva per la nuova concordia 304 Mem. pour servir à l'Hist. C. DATI delle Corone di Francia e di Spagna;

In Firenze 1668. in-fol.

8. Panegirico alla Maesta Christianissima di Luigi XIV. Re di Francia; detto da Carlo Dati. In Firenza 1669. 1-4°. It. En François. Panegyrique à la Majeste très Chrétienne de Louis XIV. Roi de France, traduit de l'Italien de Charles Dati par Guillaume Greard du Mothier. Rome 1670. in-4°. Ce Discours procura à l'Auteur une pension, que le Roi lui donna.

9. Frammenti del Capitolare di Lotario Imperatore, tratti da una Carta MS. dal Sign. Bapt. Cossimo della Rena, e inviati al Sign. Emerico Bigos da Carlo Dati. In Firenze 1675. in-

Ą°۰

10. Dans le Recueil intitulé: Lettere Memorabili del Signor Abbate Michel Giufiniani. In Roma 1669. in-12. on trouve quelques Lettres de Dati à cet Abbé, qui les y a inferées.

11. Thevenot a fair entrer dans le second Volume de ses Relations de divers Voyages Curieux une piece stalienne intitulée: Viaggio del P. Giovanni Grueber tornando per terra da China in Europa. C'est le recit d'un long

des Hommes Hlustres. 305 long entretien que Charles Dati cut C. DATI le 31 Janvier 1665. avec les P. Grueber & Dorville Jesuites, sur la Chine.

12. Negri veut que Dati foit Auteur d'un Ouvrage en vers, qui a paru fans nom, fous ce titre. Gli Amanii Ladri Notturni. In Firenze 1667. in-4°.

13. Lettera sopra gli Enimmi del Sign. Antonio Malatesta. Imprimée avec l'Ouvrage de ce Savant, dont

j'ignore la date.

V. Istoria degli Scrittori Fiorentini di Giulio Negri. L'Italia Regnante di Gregorio Leti, Parte 3. p. 362.

## JEAN BOTERO

JEAN Botero naquit à Bene, pe- J. Botes tite ville du Piemont, entre RO. Quiers & Mondovi.

Ce qu'on fait de sa vie se réduit

à peu de choses.

Ayant embrasse l'état Ecclesiastique, il sur pendant quelque temps Secretaire de S. Charles Borromée; & on a encore quelques lettres, qu'il Tome XXIV. Cç

J. Bote-écrivit alors en fon nom.

RO.

Après la mort de ce Saint, arrivée en 1584. il retourna en Piemont, où son merite le fit choisir quelques années après, pour être Précepteur des Enfans de *Charles Emmanuel I*. Duc de Savoye, qui lui donna l'Abbaye de S. Michel de l'Ecluse.

Ses emplois ne l'empêcherent pas de cultiver les Belles-Lettres, & de composer plusieurs Ouvrages sur di-

vers genres de Litterature.

Il mourut l'an 1608. dans un âge fort avancé.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. De Regia Sapientia libri tres. Me-

diolani 1583. in-8°. 2. Sylva, cui titulus: Otium honoratum. A la fuite de l'Ouvrage pré-

cedent.
3. Prediche fopra i Vangeli Dominicali dell' Auvento. In Milano 1584. in-4°. Ce font des Sermons qu'il avoit prêchés dans l'Eglise Cathedrale de Milan.

4. De Predicatore verbi dei libri vi. jussu D. Caroli Card. Borromei conscripti. Paris. 1585. in-8°. Une faute qui s'est glisse dans la Bibliotheca. des Hommes Illustres. 307
Tellzriana, où l'on a mis Boterus, J. BoteSenensis, au lieu de Benensis, a don- Ro.
né occasion à M. du Pin de faire entrer dans le supplément de sa Table
universelle des Auteurs Ecclesiastiques un Jean Boterius de Sienne, à
qui il attribue cet Ouvrage, & le

suivant qui se trouve dans la même Bibliotheque.

5. Joannis Boteri, Benensis, Epistolarum Ill. ac Rev. D. Caroli Cardinalis Borromei nomine scriptarum libri duo. Ejusdem Epistolarum Theologicarum liber. Parif. 1586. in-8°. Feuill. 140. Les lettres écrites au nom de S. Charles, que Botero donne ici, ne contiennent gueres que des complimens, ou d'autres choses de peud'importance, & sont par-là peu interessantes. Ses Lettres Theologiques, qu'il y a ajoutées, font le résultat des disputes qu'il avoit cues plusieurs fois avec des Calvinistes, & roulent ainsi sur la Controverse. La derniere adressée au Cardinal Antoine Caraffe est intitulée : De Catholica Religionis vestigiis atque argumentis, qua vel Lustrani in India, vel Castellani in novo orbe invenerunt,

J. Bote- Au reste aucune des Lettres conte-Ro. nues dans ce Recueil n'a de datte.

6. Della Ragione di stato libri x. con tre libri delle cause della grandezza delle Citta. In Venetia. Gioliti 1589. in-4°. It. In Torino 1596. in-8°. It. In Milano 1598. in-80. It. In Venetia 1598. 1601. & 1606. in-8°. Botero remarque dans son Epitre dedicatoire, datée de Rome le 10 May 15892 qu'il avoit fait les années précedentes divers voyages à la Cour de plufieurs Rois & grands Princes, mais il ne nous apprend rien en détail fur cet article. Son Ouvrage traduit d'abord en Allemand, l'a été depuis de cette derniere langue en Latin fous ce titre. De Illustrium statu & Politia libri decem , cum tribus libris de Ur= bium origine, excellentia, & augendi ratione ; Autore Georgio Draudio. Argentorati 1602. in-80. Ce traducteur a fait plusieurs additions à l'Ouvrage de Botero. Les trois livres de l'origine de la grandeur des villes, a été traduit aussi en Anglois par R. Peterson, & imprimé en cette langue à Londres en 1606. in-4°. On a encore une traduction Françoise de la Rades Hommes Illustres. 309
gione di Stato, fous ce titre: Maxi- J. Bote3
mes d'Etat Militaires & Politiques, Ro.
traduites de l'Italien de Jean Botero par
Pierre de Deimier. Parus 1606. in-12.
& une Espagnole, imprimée à Burgos en 1602. in-8°.

7. Aggiunte di Gio. Botero alla sua Ragione di stato, con una relazione del Mare. In Pavia 1598. in 8°. It. In Venetia 1598. & 1606. in 8°. Il a paru un Ouvrage contre celui de Botero, sous ce titre: Discorsi sopra la Ragion di stato di Giov. Botero, da Apolinare Calaerini. In Milano 1597.

6 1609. in-8°.

8. Řelationi Univerfali. In Roma 1591. in-4°. It. In Vicenza 1595. in-4°. It. In Venetia 1596. & 1605. in-4°. It. In Brefcia 1598. in-4°. It. In Torino 1601. in-4°. L'Index Romain ne permet que les éditions qui ont été faites fur celle-ci, à laquelle par consequent on a retranché plusieurs choses. Cet Ouvrage, qui a été réimprimé plusieurs autres sois, est, au jugement de M. l'Abbé Lenglet, assez bon, mais peu lû & peu recherché. Il traite de la Geographie, de l'Histoire, & des sorces de chaque Etax

J. Bote- en particulier; mais il y a eu bien de RO. changement dans l'Europe, depuis qu'il est écrit. Il est divisé en 4 parties, dont la premiere contient une description Geographique & Historique de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, & du Nouveau Monde, fuivant ce que l'on en avoit découvert alors. La seconde traite des Princes Souverains & des caufes de leur grandeur & de leur puissance. Il s'agit dans la troisième des differentes Religions. On voit dans la quatriéme un état des superstitions du nouveau Monde, & les moyens dont on s'est fervi pour y planter la Foy. Guillaume du Breegs en a fait une traduction Latine, à laquelle il a joint la Relation d'un autre Italien sur les Etats. du Duc de Savoye, du grand Duc, du Duc d'Urbin, & de la République de Venise, & qu'il a publiée fous le titre de Mundus Imperiorum totius fere Mundi. Colonia 1613. in-8°. Juste Reifenberg a depuis revû cette traduction, a retouché le stile qui n'en étoit pas pur, y a joint des notes, & a public le tout sous ce nou-

yeau titre : Politia Regia, in qua totus

Imperiorum Mundus, esrumque admi- J. Botteranda, census, eraria, opes, vires, re-Ro. gimina, & fundata stabilitaque magnitudo edisseruntur. Joh. Eoterus recensuit, Justus Reisenberg Jurisconsultus emaculavit, expositit, & notis illustravit. Marpurai 1829. in-19. DD. 255.

jan, Jajins Kestenberg, Dinistorijanica, emaculavit, expoluit, & notis illustravit. Marpurgi 1620. in-4°. pp. 255. It. sous cet autre titre: Johannis Boteri Relationes de pracipuis Rebus publicis, ex Italico Latine conversa scumnotis & Indice Autorum Politicorum Justi Reisenberg: Edente Ludolpho-Georgio Lunde. Helmstadii 1670. in-4°.

9. Dell' Uffitio del Cardinale libri

11. In Roma 1599. in-8°.

10. I Principi di Giov. Botero: conle aggiunte alla Ragion di flato del Medefimo. In Torino 1600. in-8°. Ce font les vies d'Alexandre le Grand, de Jules Cefar, & de Scipton l'Africain.

11. L. Vite de' Principi Christiani.

13. Parte. In Torino 1601. in. 80. Ce font les vies de quinze Rois, trois de Jerusalem, Godesfroi de Bouillon, Baudoin I. & Amauri: trois de France, Clovis: S. Louis, & Charles IX. trois d'Espagne, Pelage, Ferdinand I: die le Grand, & S. Ferdinand: trois

J. Bote-d'Angleterre, Alfrede, Canu, Guil-Ro, laume le Conquerant; trois de Portugal, Alphonfe I. Alphonfe II. & Emmanuel. 2ª Parle. In Torino 1603, in-8º. Elle contient l'histoire des Comtes & des Ducs de Savoye, depuis Berold Comte de Maurienne, jusqu'à

> puis l'au 1000. jufqu'en 1580. 12. Relatione della Republica Veneta, con un difcorfo intorno allo stato della Chieza. In Venetia 1605. in-8°.

> Emmanuel Philibert , c'est-à-dire de-

13. Detti memorabili di Perfonnagi illufri , appartenenti al Governo di Stato. In Torino 1608. in-4°.

14. Joan. Boteri Commentarius Parracellos, five libellus afferiorius, quo Principum imprimis duorum, Hifpamarum feilicet & Indiarum Regis augustifimi, Philippi II. & Turcici Imperatoris Mahumetis III. vires, opes, provincia, atque forma eas bene adminifrandi & regendi tempore belli auque pacis explicamur, & arcana deteguntur infinita. Colonia 1597. in-4°.

Rossotti marque encore quelques autres Ouvrages de sa façon, mais sans nous faire connoître s'ils ont été

imprimés,

des Hommes Illustres. 313 V. Andrea Rossotti Syllabus Scriptorum Pedemontii. Bayle, Dictionnaire.

### JEAN ROUXEL

JEAN Rouxel naquit à Caen l'an J. Rove 1530. de Guillaume Rouxel, fa- XEL. meux Marchand de cette ville.

Il fit ses premieres études dans sa patrie, & vint ensuite à Paris, où il merita l'estime de Muret par la beauté de son esprit, & par son goût pour la Poësse Latine.

S'étant à l'âge de vingt ans determiné à l'étude de la Jurisprudence il alla s'y appliquer d'abord à Orleans, & ensuite à Bourges sous les fameux Professeurs qui y enseignoient, Duaren, Baudoin & Doneau. Après trois années de séjour dans cette derniere ville, il résolut de voyager en Allemagne, où il savoit que vivoient alors plusieurs Jurisconsultes celebres. Baudoin degoûté de l'Université de Bourges, à cause des disputes continuelles, qui étoient entre lui & Duaren, avoit aussi le Tome XXIV. Dd

J. Rou-même dessein, & ils sirent ensemable le voyage en 1556. En passant à Heidelberg, il contracta une étroite amitté avec François Hotman, qui y étoit alors. Ayant ensuite été visiter la Suisse, il y sit connoissance avec Sebassien Cassalion, qui le prit en affection, & voulut même le loger

chez lui.

Mais sa mauvaise santé, & les infirmités que lui causa son application à l'étude des Loix, l'ayant obligé d'abandonner ce Pays, il revine en France, où il recouvra bientôt la fanté. Après quoi il se fit recevoir Avocat au Parlement de Paris, & fuivit quelque temps le Barreau. L'amour qu'il avoit pour les Belles-Lettres, lui inspira bientôt du degoût pour une profession si tumultueuse; & touché d'ailleurs du desir de revoir sa patrie, il retourna à Caen, où il se maria, & épousa le 9 Decembre 1562. Philippine Basire, d'une bonne famille du pays.

Ce changement d'état sit aussi en lui un changement considerable par rapport à sa maniere de vivre. Il avoit jusques là été assez répandu des Hommes Illustres.

dans le Monde, mais il vécut depuis retiré-chez lui, occupé uniquement de ses études & de se affaires
domestiques, & se contentant de saire
des leçons de Droit à quelques
personnes, qui venoient le trouver
dans sa maison. Il ne put cependant
éviter les honneurs qu'il suyoit, ni
empêcher qu'on ne l'élût, & qu'on
ne le continuât par deux sois dans
la Charge de premier Echevin de
Caen, & qu'on ne le deputât pour
assister aux Etats de Normandie à

Dans le rétablissement de l'Université de Caen, on le tira entierement de l'Obscurité qu'il cherchoi avec affectation, pour le faire Professeur Royal en Eloquence & en Philosophie, & ensuite en Droit. Il remplit ces postes avec beaucoup de réputation, & le concours de se Auditeurs sut extraordinaire; on compte même parmi eux quelques personnes illustres par leur naissance & par leur savoir. La surdité, dont il sut atraqué dans la fuite, l'empêcha d'en remplir jusqu'à la fin de sa vie les sonctions avec le même succès.

Rouen.

3. Rou- Il perdit en 1381. sa femme qui mourut le 26 Juin de cette année, âgée de 34 ans, après avoir eu pluficurs enfans; & il lui sit cette Epitaphe.

### D. Immortali S.

Philippe Basire J. F. nobili semine, Joannes Ruselius Prof. Reg. Charissime conjugi, que vixit mecum sineosfensa annis 18. M. 6. D. 18. que tulti secum ann. 34. que decessit e vita ann. Chr. 1581. die Jun. 26. que in Matris sepulchro condi voluit, & me una ut secum aliquando conderer stens steneme observavit. Vale anima innocentissima.

Il mourut lui-même cinq ans après d'une fievre petitlentielle le 5 Septembre 1586. âgé de 56 ans, & fue enterré dans l'Eglife des Jacobins de Caen auprès de fa femme, comme elle l'avoit fouhaité, & comme il l'avoit lui-même ordonné par son Testament. Anoine Halley, Professeur en Eloquence dans l'Université de Caen, lui sit l'Epitaphe suivante, qui sut gravée sur lon tombeau.

des Hommes Illustrest. 317 Piis ac gloriosis Manibus V. C. J. Roya Joannis Ruxelii Britovillani , Juris-XEL.

consulti, Oratoris, & Poeta eximii, quem nobilium ingeniorum fecunda parens Cadomus genuit, quem Virius nascentem excepit, quem natum Doctrina excoluit, & Muretis ac Turnebis perem aut etiam superiorem effecit. Qui ex Gallia & Germania celeberrimis Academiis in natalem urbem reversus, ejus primus Decurio, consentientibus omnium suffragiis, semel atque iterum creatus; tandem supremi Senatus autoritate & decreto, omniumque Civium ardentibus votis , Regium suggestum conscendens , primum Eloquentiam & Philosophiam , mox etiam Jurisprudentiam magnis pramiis, majore nominis sui celebritate, maximoque Academia Ornamento Professus est. Ad quem docentem, ac dicentem, ut ad Themidis & Apollinis oraculum, cum non magis studiosa pubes , quam totius urbis proceres confluerent, & clarissima Neustria, immo Gallie lumina , summi etiam Astrea Musarumque Antistites Grulardus & Portaus , auditores , laudatores , & admiratores ejus fuissent; ille non tam avi maturus quam gloria, ad quietem: Dd iii

J. Rou-eternam aspirans & Christum spirans, placide expiravit 5 Septembris 1586.

Certatim Dosli omnes funebribus Orationibus & vario carminum genere, nontam desterunt vivis adempium, quam Divis assertum consecrarunt. Filii vero Domnus Joannes Prior Abbatia de Longues, & Carolus, Dominus de Breteville, hoc marmore patri optimo

Jacques de Cabaignes, Professeur Royal en Medecine dans l'Université de Caen, prononça publiquement le 7 Octobre suivant son Orasson sunebre; honneur qui n'avoit jamais été fait auparavant à aucun de cette Université; & donna au public un Recueil des Vers, qui surent alors.

faits à sa louange.

parentaverunt.

En relevant ses bonnes qualités; son affection & son attachement pour ses amis, ses empressemens pour leur rendre service, son indisserence pour les louanges, son éloignement pour les honneurs, sa sincerité, sa candeur, il ne dissimule pas ses défauts, qui apparemment étoient publics, & connus de ses Auditeurs. Il n'étoit pas, dit-il, assez reglé dans tous.

des Hommes Illustres. 319 tes les actions de sa vie; car ne se J. Roya contentant pas du plaisir que lui pou- XEL. voit procurer un amour domestique, il en alloit chercher hors de chez lui. Ces paroles peu convenables à une Oraison funebre surprendroient, si l'Orateur n'avoit déja dit auparavant en parlant des raifons qui l'engagerent à se marier : Uxorem in matrimonium duxit; non enim, quòd effet natura proclivis ad Venerem, comprimere & constringere voluptatem poterat, qua jam se se profundebat. Il faut: remarquer que ces particularités ; qui se trouvent dans la premiere édition de l'Oraison sunebre faite en-1586. in-40. & dans la traduction Françoise imprimée en même temps, ont été retranchées dans l'édition qu'Antoine Halley en a donnée à la fuite des Poesses de Rouxel; aussi bien que la plus grande partie de ce que de Cahaignes ajoute, que Rouxel s'abandonnoit facilement à la colere, dont il n'avoit pas la force de réprimer les premiers mouvemens, qu'il étoit extrémement vindicatif, & que cherchant sans cesse l'occasion de se yenger de ceux dont il avoit reçu D d iiij

J. Rov- quelque injure, il se servoit de la langue & de la plume pour lancer contre eux les traits les plus envenimes.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Lamentationes Jeremia Carmine Elegiaco 1568. in-12. It. dans le Recueil de fes Poéfies. Jacques de Cahaignes témoigne dans son éloge, qu'il se repentit d'avoir publié cet Ouvrage, parce que suivant l'avis d'Antoine Rodolphe le Chevalier, homme très-habile en la langue Hehraïque, il avoit fait répondre tropferupuleusement le Latin à l'Hebreu, & s'étoit par-là éloigné de la pureté de la langue Latine. Le P. le Long a omis cette version dans sa Bibliotheque Sacrée.

2. De Instauratione Academia Cadomensis Oratio 1. habita Cadomi anno 1982. Cadomi 1583, in-4°.

3. De Instauratione Academia Cadomensis. Oratio secunda habita Cademi die 19 Octobris 1583. Cadomi 1584.

in-40.

4. Joannis Ruxellii Poëmata. Rothomagi 1600. in-8°. It. Hac fecunda. editione in meliorem ordinem digesta &:-

des Hommes Illustres. aucta. Accesserunt ejus dem Orationes qua J. Rouinveniri potuerunt. Cadomi 1636. in- XEL. 8°. pp. 319. Cette seconde édition donnée par Antoine Halley renferme d'abord les Poësies en deux livres, dont le premier est composé des. Poësies Heroïques, des Elegies & des Epigrammes, & le fecond des Lamentations de Jeremie en vers Elegiaques & des Epitaphes. On voitenfuite les deux Discours sur le rétablissement de l'Université de Caen, qui avoient déja été imprimés, & un troisième, qui n'avoit pas encore paru. Tout cela est terminé par l'Oraison funebre de Rouxel par de Ca-. haignes, & quelques vers à sa louange.

V. L'Oraison funebre de Cahaignes. Les Origines de Caen par M. Huet.



# CLAUDE DE SEYSSEL

C. DE LAUDE de Seyssel naquit à.

SEYSSEL. Aix petite ville de Savoye près de Chambery; ce qui lui fit porter pendant un temps le nom de Claude d'Aix, en Latin de Aquis, fous lequel cependant il n'a rien écrit.

Il étoit fils naturel d'Anoine de Seyffel d'une famille illustre du Pays, mais cette tache sur esfacée par son merite personnel, qui lui ouvritbientôt une voye aux honneurs.

Il étudia en Droit à Pavie sous Jafon Mainus, & se rendit si habile dans cette Science, qu'on le jugea capable de l'enseigner à Twim, Il sur d'abord Prosesseur de l'après-midi; mais Jacobin de S. George étant tombé malade en 1487, il enseigna pour lui le matin, & ce Prosesseur étantmort après six années de maladie, il eut sa place, & continua de faire les leçons du matin avec beaucoup de succès & d'applaudissement.

L'Université de Turin ayant étéensuite sermée quelque temps, à

des Hommes Illustres. Eause de la guerre entre Louis XII. Roi de France & Ludovic Sforce Duc SEYSSEL. de Milan, il vint en France, où le Roi à la follicitation du Cardinal George d'Amboise l'avoit invité de se rendre. Ce Prince le reçut fort bien, le mit au nombre de ses Conseillers, & lui donna ensuite une Charge de

Antoine du Four , Evêque de Mar: seille, étant mort au mois de Juin 1509. Louis XII. écrivit le 4 Juillet suivant au Chapitre de cette ville pour faire élire de Seyssel à sa place; il fut effectivement élu, & porta dès-lors le titre d'Evêque de Marfeille, quoique pour des raisons qu'on ignore, il n'ait pris possession.

de cette dignité qu'en 1515.

Maître des Requestes.

En 1512. il assista en qualité d'Ambassadeur du Roi à la Diete indiquée à Treves par l'Empereur Maximilien pour le 11 Avril de cette année; & deux ans après, c'est-à-dire en 1514. il se trouva en la même qualité au Concile de Latran.

Il permuta l'an 1517. son Evêché avec celui de Tarin, qui étoit occupé par le Cardinal Innecent Cibo, &

C. DE il prit possession de ce dernier le 12: SEYSSEL. Mars de cette année.

Il mourut à Turin le 31 May 1520. dans un âge apparemment affez avancé, laissant une fille naturelle, nommée Agnés, à laquelle moyennant une dot de cinq mille Ecus d'or, il avoit quelque temps auparavant pris foin de trouver un Mari, que Pancirole appelle Jacques Titioni. Il fut enterré dans la Cathedrale de Turin avec cette Epitaphe.

Claudio Scyffelio Ludovici XII. Francorum Regis à Request. Magistro, & pro eodem ad omnes fere Christianos Principes Oratori eloquentissimo, Laudensi Administratori, Massilia Prasu-li, Taurinorum Archiepiscopo, Jurisconsultissi, atque kujus Sacelli sindatori-Collegium Canonicorum pientiss. Patri-P. Obiit pridie Cal. Junii 1520.

L'omission du mot pridie, qui se trouve dans quelques Auteurs, qui ont rapporté cette Epitaphe, a fair croire à M. Du-Pin & à plusieurs autres que Claude de Seyssel étoit mort le 1 Juin.

Quoiqu'il ne se fût pas beaucoup appliqué aux Humanités & à l'Eloquence, il écrit allez bien, & avec C. Di beaucoup de facilité. Il ne paroît pas SEYSSEL, avoir été fort profond en Theologie, comme il l'avouë lui-même, mais il raifonne affez juste fuivant ses principes. & éclaireit se matieres par

cipes, & éclaircit les matieres par des exemples familiers qui les rendent populaires. C'est le jugement que M. Du Pin fait de ce Prélat. Ses Ouvrages de Jurisprudence ont été estimés de son temps, & lui ont acquis la reputation d'habile Jurisconsulte. Ceux qui l'ont regardé comme un homme habile dans la connoissance de la langue Gréque, parce qu'il avoit publié des traductions Françoises d'Auteurs Grecs, ont été des dupes; ces traductions ont été faites sur des Versions Latines, dont souvent il n'a pas pris le sens, & dont il a copié les fautes, en y ajoutant les siennes propres. La louange la plus véritable qu'on puisse lui donner, est d'avoir été le premier, qui air commencé à écrire en nôtre langue avec quelque pureté.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Speculum Feudorum. Basile& 1566. in-8°.

2. Aliquot Repetitiones in Jure Ci-

316 Mém. pour servir à l'Hist. C. De vili. Lugduni 1553. in-fol. Dans le SEYSSEL. Recueil intitulé: Repuisiones Juris Civilis.

3. Moralis Explicatio Evangelii Luca: Missus est Angelus &c. Paris. 1514. in-4°. Cet Ouvrage sait partie du suivant.

4. In tria priora Luca Capita de triplici statu Viatoris Commentarius.

Taurini 1518. in-4°.

5. Disputationes adversus errores & Sectam Valdensium. Paris. 1520. in-40. Ce traité est un fruit de sa sollicitude pastorale. Ayant trouvé cette zizanie répandue dans son Diocèse, il entreprit de la deraciner, quoiqu'elle y subsistat depuis plus de deux-cens ans, & destina cet Ouvrage à l'instruction de ceux de cette Secte, qui chercheroient la verité. Ce fut pour cette raison, que l'ayant d'abord écrit en Latin, il le mit ensuite en François, & le publia sous ce titre : Difputations contre les erreurs & Sectes des Vaudois. Lyon. Pierre Mareschal. infol. fans date.

6. De Divina Providenia Tracta: tus. Parif. 1518. in-4°. It. traduit par lui-même en François: Traité de la

des Hommes Illustres. divine Providence. Paris. Jean Petit. in-4°. fans date.

SEYSSEL.

7. La Victoire de Louis XII. contre les Venitiens , & la Bataille d'Agnadel en Lombardie en 1508. Paris 1510. in-4°.

8. Histoire singuliere de Louis XII. Paris 1508. in-80. It. Revue par Denys Sauvage. Paris 1587. in-8°. It. Avec celle de Jean d'Auton, & d'autres Auteurs Contemporains, mise en lumiere par Theodore Godefroy. Paris 1615. in-4°. Cet Ouvrage est en forme de Panegyrique, & roule fur le Parallele de Louis XII. avec ses Prédecesseurs, & surtout Louis XI. qu'il dégrade, pour relever la gloire de fon heros.

9. La grande Monarchie de France: Paris 1519. 1540. 1548. 1557. in-80. It. En Latin: De Republica Gallorum libri duo Latine versi à Joanne Sleidano. Argentorati 1548. in-8°. It. Avec le livre de Sleidan de IV. summis Imperiis. Hanovia 1608. in-8°. It. Dans un livre intitule : Respublica, seu status Regni Gallia. Leida 1626. 17-24.

10. La Loy Salique des François,

C. DE faisant mention de plusieurs Droits ap-SEYSSEL. partenans aux Rois de France. Paris 1540. 6 1557. in-80. Avec l'Ouvra-

ge précedent.

11. L'Histoire Ecclesiastique d'Eusebe , Evêque de Cesarée , faitle Françoise par Claude de Seyssel. Paris 1554. in-8°. It. Paris 1579. in-8°.

12. L'Histoire Écclesiastique en deux livres, qui suivent celle d'Eusebe, depuis Constantin jusqu'à la mort de Theodose le Grand, traduite du Latin de Ruffin. Paris 1553. in-80.

13. Les Histoires de Justin transla: tees du Latin. Paris. Vascosan 1559.

in-fol.

14. L'Histoire de Thucydide , de la querre qui fut entre les Peloponnesiens O Atheniens , traduite du Grec. Paris 1527. O 1559. in-fol.

15. Histoire des Succeffeurs d'Ale: xandre le Grand , extraite de Diodore Sicilien, & quelque peu de Vies écrites par Plutarque, le tout translaté par Claude de Seyssel. Paris 1530. in-fol. & 1545. in-16.

16. Appian Alexandrin , Historien Grec, des Guerres des Romains, translate en François. Lyon 1544. in-fol.

des Hommes Illustres. 329

17. Les mots dorez de Seneque le C. DE Philosophe; & des quatre vertus Car-Seyssel. dinales, translaté du Latin. Lyon 1530. in-8°.

18. L'Histoire du Voyage que sit Cyrus à l'encontre du Roy-de Perse Artaerce, son siree, contenue en sept livres, écrus par Xenophon, Auteur Grec,
traduits premierement en Latin par
Jean Lascaris, & de Latin en vulgaire François. Paris 1529. in-fol. De
Seyssel a été de bonne soy dans le titre
de cet Ouvrage, en avouant que sa
traduction n'avoit été saite que sur
la Version Latine, il auroit pu saire
le même aveu par rapport à ses autrestraductions.

V. Les Bibliotheques de la Croixdu-Maine & de du Verdier, Gui Pancirole de Claris Legum Interpretibus' Lib. 2. ch. 137. C'est l'Auteur qui renserme le plus de particularités sur Claude de Styssel. Marci Mantua Epizeme Virorum illustrium, N°. 83. Du-Pin Bibliotheque des Auteurs Ecclesussignes. Notes de M. de la Monnoyesiur les Jugemens des Savans de Baillet. Gallia Christiana, Ughelli Italia Sacra.

Tome XXIV.

# JACQUES CAVICEO

VICEO.

J. CA. TACQUES Caviceo , mal appelle Caniceus dans le Dictionnaire de Bayle, naquit à Parme, le 1 May. 1443. d'Antoine Caviceo, d'une famille noble & riche, mais qui chafsée plusieurs fois de cette ville dans les troubles qu'y causoient differentes factions, avoit perdu la meilleure partie de ses biens, & s'étoit trouvée reduite à faire le commerce pour reparer ses pertes.

Dès qu'il fut en âge d'étudier, ses parens l'envoyerent à Boulogne, où après avoir fait ses Humanités, ils'appliqua au Droit Canonique. Il étoit occupé de cette étude , lorsque fon naturel vif & bouillant lui ayant fait prendre part à quelques batteries nocturnes, il fut obligé de fortir de Boulogne, & de fe retirer dans.

sa patrie.

Il y continua ses études ; mais. comme la mediocrité de ses biens ne lui permettoit pas d'acheter tous les livres dont il auroit eu besoin pour des Hommes Illustres.

rela, il passo il sojurs entiers dans J. CARla Bibliotheque du Couvent de l'An-viceo, nonciade hors de la ville de *Parme*.

Après avoir embrassé l'état Ecclesiastique, & avoir été promu aux Ordres Sacrés, il alla faire un voyage à Rome. De retour à Parme au bout d'une année, il s'appliqua avec fuccès à la prédication. La réputation qu'il acquit par-là, lui donnoit lieu d'esperer qu'il pourroit se pousser dans la voye des honneurs; mais sa mauvaise conduite gâta tout. Il fut accusé d'avoir debauché une Religieuse; d'ailleurs il se trouva dans une batterie, où il blessa un homme à mort ; ce qui le fit mettre en prison par ordre de l'Evêque. Il trouva cependant le moyen de se sauver, & s'enfuit à Verone, & ensuite à Venise, où s'étant embarqué sur une Galere, il fut pendant trois ans errant de côté & d'autre, demeurant tantôt dans les Isles de l'Archipel & tantôt à Constantinople.

De retour à Parme, il commença à mener une vie plus reglée, frequentant assidument les Savans, & les personnes distinguées par leur meri-

Ee ij

J. CA- te. Il perdit dans ce temps-là son pe-.

Quelque temps après l'Evêque de . Parme ayant voulu s'attribuer certains droits, & ayant pour cela affemblé le Clergé dans la Cathedrale , Caviceo s'abandonnant à son genie entreprenant, s'éleva contre lui, & réfuta ses prétentions avec beaucoup de vivacité & de force. Sa hardiesse le sit aussitôt choisir par le Clergé pour son Protecteur, & ce fut avec lui que l'Evêque eut à negotier pour parvenir à ses vûes. Un jour que l'Evêque l'avoit fait venir dans fon Palais pour conferer avec lui, il y demeura si longtemps, que le Clergé s'imaginant qu'on l'y avoit arrêté prisonnier, prit aussitôt les armes, brisa les portes du Palais Episcopal, emmena Caviceo, & causa. une grande frayeur à l'Evêque, qui apprehendoit pour sa vie.

Caviceo étant allé à Rome pour cette affaire, fut un foir vifité par une perfonne, qui l'ayant fait fortire de chez lui fous quelque prétexte, l'attaqua & le blessa dangereulement au bras gauche. Caviceo, sans s'ef-

des Hommes Illustres. 333frayer tira aussirôt son épée, qu'il J. CARportoit toûjours malgré son caracte-viceore, & poursuivit l'assassin si vivement, qu'il le sit tomber mort sur la place.

Dès le lendemain matin, il s'alla: jetter aux pieds du Pape, qui ayant; appris la maniere dont la chofe s'étoit passe, lui donna l'absolution de,

fon Homicide.

Il retourna après cela à Parme, où; l'Evêque fit tout son possible pour le mettre dans fon parti, employant pour-y réussir les liberalitez & les. promesses; mais ne gagnant rien par cette voye, il fit de grandes plaintes de lui à Galeas Sforce, Duc de Milan, qui étoit alors Maître du-Duché de Parme. Ce Prince s'étant informé du caractere de Caviceo, voulut le voir, & lui témoigna même quelque bonne volonte; maisses ennemis vinrent à bout de le faire arrêter , & ensuite releguer à Alexandrie de la Paille. Après cinq mois de séjour en cette ville, il eut permission de se retirer où il voudroit, à l'exception rependant de Parme, où l'Evêque apprehendoit trop fa

J. C.A. présence pour l'y soussirir. Mais Cazviceo, quoiqu'absent, ne laissa pas de lui suseitet tant d'assaires, que se. Présat sut obligé de quitter son Evêché pour un autre.

> Caviceo forti d'Alexandrie se retira à Pavie, où s'étant jetté aux pieds de Galeas Sforce, il obtint enfin permission de retourner dans sa patrie.

Ce Duc ayant été assassiné l'an 1476. les sactions commencerent de nouveau à agiter tout l'Etat. La ville de Parme s'en ressent somme les autres, & l'Abbaye de S. Jean y sur pillée. Cavices qui s'étoit retiré. avec pluseurs personnes dans la Tour de l'Eglise, s'y vir bientôt assigne par la populace; mais ayant trouvé le moyen de se sauver, il sortit de sa partie, dans le dessein de n'y revenir que quand la tranquilité y auroit été rétablie.

Il se mit au service de Pierre Marie Rosse, Seigneur Parmesan, d'un parti opposé à celui du Nouveau Duc de Milan, Ludovic Sforce, qui l'envoya à Venise demander du secours à la République. Cette démarche le sit proserire à Parme, Il demeura sept ans à Venise; après quoi il se rendit à Corneliano auprès de Gui Rosse sils se Pierre Marie, qui l'avoirtretenu à son service après la mort de son pere. Ce Seigneur l'envoya en 1489. saluer l'Empereur Ferdinand, qui passoit à Pordenone dans le Frioul, & ce Prince lui fit beaucoup d'honneur, & le créa Docteur en Droit Civil & Canonique, comme il paroît par les lettres qu'il lui accorda, & qui sont datées de ce lieu le 28 Juillet de cette année.

Après la mort de Gui Rossi arrivée l'année suivante 1490, il quitta Corneliano, & se retira à Pordenone & ensuite à Rimini, où il sut pendant deux ans Vicaire General de l'Evêque de cette ville. Il le sut ensuite de l'Archevêque de Ravenne pendant sept ans, qu'il passa à Ferrare. Il quitta cette derniere ville pour aller à Florence, & ensuite à Sienne, d'où après une année de sejour, il passa à Montecchio, petite ville du Diocèse de Parme.

Ce fut en ce lieu qu'il mourut le

J. CA- 3 Juin 1511. âgé de 68 ans. Some corps fut porté à *Parme*, & enterré dans la Cathedrale, avec cette Epitaphe.

Memoria Jacobi Cavicai V. C. qui vixit annis 68. M. 1. D. 2. Leonardus Cavicaus Fr. & Joan Franc. Nep.

B. M.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Libro del Peregrino, diligentemente in lingua Toscha corretto , & novamente stampato & hystoriato. In Venetia. Helisabetta di Rusconi & Nicolo Zoppino 1526. in-80. It. In Venetia 1547: in-8°. Je ne connois que ces deux éditions; mais elles doivent avoir été précedées d'autres plus anciennes , puifque George Anselme .. qui a écrit la vie de Caviceo , & l'a jointe à ce Roman, y dit qu'il mourut peu de temps après la publication de cet Ouvrage, qui par confequent doit avoir paru pour la premiere fois vers l'an 1510. On en a. une traduction Françoise, qui a pour titre : Dialogue très-élegant intitulé le Peregrin, traictant de l'honnête & pudicque Amour , concilié par pure & sincere veriu, traduit du Vulgaire Ita-

lien.

des Honmes Illustres. 337 lien en langue Françoise, par Maitre J. Ca-François Dassy, Contrèroleur des Bris viceo. de la Maryne en Bretagne, & Secre-

de la Maryne en Bretagne, & Secretaire du Roy de Navarre; avec les Annotations & Cottes sur chaque Chapitre , par Jehan Martin très-humble Secretaire de haut & puissant Prince le Seigneur Maximilien Sforce Visconte. Paris. Galiot du Pré 1528. in-80. It. Lyon 1528. in-4°. It. Lyon. Claude Nourry 1533. in-4°. It. Paris. Denys Janot 1535. in-4°. Le traducteur a mal à propos omis la vie de Caviceo, qui cit dans les Editions Italiennes; d'ailleurs fa traduction n'est pas exacte, & il n'a pas entendu son Auteur en plusieurs endroits. Bayle, qui ne connoissoit Caviceo, que parce qu'il en avoit lû dans le Ch. 64. du livre d'Agrippa, de Vanitate Scientiarum, où son nom est deguisé dans quelques mauvaifes éditions en celui de Caniceus, s'est laisse tromper par ces paroles de cet Auteur. Huic (Lenocinio) imprimis grammatica scribendi & loquendi disciplina amatorias largitur Epistolas, illasque essitis amatoriis salutatiunculis, precatiunculis, lamentatiunculis , allectatiunculis dicta-

VICEO.

J. CA-re docet ; quarum exempla plaraque ex recentioribus Eneas Sylvius, & Jacobus Caviceus , & plerique alii reliquerunt. Sur ces paroles Bayle a donné Caviceo pour un Auteur de Lettres d'Amour. Il est vrai qu'il y en a plusieurs dans le Roman dont il s'agit ici; mais le principal sujet, est le recit des Avantures de Caviceo, qui s'y est caché sous le nom de Pelerin, & des voyages penibles qu'il entreprit en divers pays étrangers à l'occasion de ses amours avec la Belle Genevre; le fonds en est veritable. mais l'Auteur l'a beaucoup amplifié. Ce livre faisoit en France au commencement de Regne de François I. les delices de la jeunesse, & donnoit lieu aux Predicateurs d'en blâmer fortement la lecture comme dangereuse. En effet Caviceo porté par fon inclination particuliere à l'amour, a donné carriere en plusieurs endroits à son humeur libertine, & y a répandu plusieurs mauvailes maximes; ce qu'il y a de surprenant est qu'il ait composé cet Ouvrage, non pas dans sa jeunesse, mais dans un âge assez avancé, & dans la place de des Hommes Illustres: 339
Grand-Vicaire, & qu'il l'ait publié J. CApeu avant sa mort. VICEO.

2. La Lupa. Il composa cette piece pendant son séjour à Corneliano, pour une Dame du pays qu'il aimoit. Je ne la connois, non plus que lu suivantes, que parce qu'en dit George Anselme, qui a écrit sa vie.

3. Lo Exilio di Cupido.

4. La restitutione di Cupido.

5. Il conflitto di Rovere.

- 6. La vita di Pietro Maria Rossi.
  Anselme ne marque point que cette vie ait été éreite en une autre langue que les Ouvrages precedens; mais Bonaventure Angeli dans son Historia della Citta di Parma, p. 18. dit qu'il l'a composée en Latin austi bien que l'histoire de la baraille de Rovere.
- 7. Il modo di confessar li commessi errori.
- J'ajouterai ici l'Epitaphe que George Anselme lui a faite, & qu'il a mise à la fin de sa vie.

Gradum, o Viator, siste, sessiones licet, Dispendium siet via non maximum. Ff ij 340 Mem. pour scrvir à l'Hist. J. C.A. Caviceus , ille , inquam , ille cog-VICEO. nitissimus

Doctis homoque probifque, qui curfor velut

Nunc lampada hancce tradidit vitæ tibi

Effeus annis conderetur boc folo , Exul fi Amor , reduxque , Germani & mina ,

Lupaque & Peregrinus sineret, & Casaris

Mæstæ urbium implorantium sidem preces

Queis ora , mille anhelant pettora. Tot pulvere injetto , jam abi , & dehinc vocibus

Nunc tot loquentem, mortuum ne dixeris.

V. Sa vie par George Anselme à la fin du Peregrino.

###

\*

### FULVIUS URSINUS.

FULVIUS Ursims naquit à Rome F. Urstalle 2 Decembre 1529. d'un Com-Nus. mandeur de l'Ordre de Malthe, de l'illustre famille des Ursims, dont on ignore le nom, & qui l'eut d'une Maitresse, d'une naissance fort mediocre.

Son pere prit d'abord un grand' foin de son éducation, & le st élever avec magnificence; mais s'étant 
ensuite brouillé avec sa mere, il le 
chassa avec elle. Ce qui le réduisit 
à un si triste état, qu'il n'avoit pour 
toute subsistance que les aumônes 
que sa mere pouvoit ramasser.

Lorsqu'il sut un peu grand, il sur reçû en qualité de Clerc dans l'Eglisse de S. Jean de Latran. Un des Chanoines, nommé Gentilio Delphini, homme de merite, & qui aimoit les Sciences & l'Antiquité, lui ayant trouvé de l'esprit & du genie, le prit chez lui, & se chargea de le faire instruire dans les langues Gréque & Latine. Il y sit bientôt de

F. Unsi- grands progrès, & s'appliqua ensuite à l'étude de l'Antiquité sous la conduite de Delphini même, qu'il

surpassa en peu de temps.

Ses progrès lui concilièrent de plusen plus l'affection de son Patron, qui lui procura quelques benefices dans la Bassique de S. Jean de Latran, & lui donna même dans la suite son Canonicat. Ces biensaits attacherent pour tospours Ursinus à la famille de Delphini, qui l'estimoit & l'aimoit.

Son merite & sa capacité lui firent bientôt une grande réputation, & il se vit en liaison avec tout ce qu'il y avoit d'amateurs des Lettres tant en Italie que dans les pays étrangers.

Le Cardinal Ranuce Farnese, Neveu du Pape Paul III, le choisit pour être son Bibliothecaire; & après la mort de ce Prélat, Alexandre Farnese, son frere, aussi Cardinal, le prit à son service en la même qualité.

Le Pape Gregoire XIII. Iui donna à la recommandation du Cardinal Antoine Caraffe une pension de deux cent Ducats sur l'Evêché d'Averse.

Il employa la meilleure partie de F. Ursises revenus, à se faire un riche Ca-Nus. binet de tableaux, de statues, de Bronzes, de Medailles & autres pieces antiques, & à ramasser un grand nombre de Manuscrits. Il paroît qu'il étoit un peu trop prevenu en faveur de ceux qu'il possedoit, par ce que Vittoria Roffi dit lui être arrivé avec le Cardinal François Tolet. Il montroit à ce Cardinal un Manuferit des Comedies de Terence, qu'il assuroit être ancien de plus de mille ans, & d'un prix inestimable; mais comme il avouoit en même-temps qu'il étoit extrêmement corrompu & rempli de fautes ; que dites vous ? repondit le Cardinal , Pour moi j'aimerois mieux un exemplaire de ces Comedies bien imprimé & bien correct, que dix Manuscrits si fautifs, quand ils auroient été écrits par les Sibylles même ; ce qui fit rire tous les assistans, & causa quelque confusion à Ursi-2745.

Il conferva toute sa vie beaucoup de tendresse pour sa mere, dont il eût un grand soin pendant tout le temps qu'elle vêcut.

F. Urs1- Sentant fes forces s'affoiblir il fit fon testament le 31 Janvier 1600. & mourut le 18 May de la même année, âgé de 70 ans 4 mois & 27 jours.

Il fut enterré dans une Chapelle de Saime Marie Madeleine, qu'il avoit fait bâtir, près de la Sacristie de S. Jean de Latran, avec cette Epitaphe.

## D. O. M.

Fulvio Urfino, Romano, Nobili, Basilica Constantiniana Canonico Religioso, hujus sacelli fundatori pio Viro Graca Latinaque facundia, utriusque Antiquitatis notitia, & omni elegantiori litteratura clarissimo, quibus in studiis tantum uni , cum viveret , ob. diligentem ac assiduam eorum tractationem, & judicii acumen atque candorem, delatum est, ut avi sui oraculum habitus, cum in patria, tum per exteras gentes celeberrimus, summa apud Ponisfices Sacrumque Senatum gratia & astimatione floruerit; moriui autem gloriam apud posteros, ne ullo unquam tempore intercidat, excellentis ingenis, des Hommes Illustres. 345
reconditaque dostrina ac plane immor- F. URSItalitate digna qua edidit scripta custo- NUS.
dient. Edoardus Cardinalis Farnessus,
Hæres ex testamento, gentis sua alumno, Horatius Lancellotus, Apostolica
Rota Auditor, Flaminius Delphinus,

Executores, Amico optimo Poss:
Vixit annos 70 Menses. 4 Dies 27.
Obijt xy111. Cal. Junii. Anno.

Christi 1600.

On s'est trompé dans cette Epitaphe en mettant sa mort xv111. Cal, Junii, il falloit xv. puisqu'il est sûrement mort le 18 May.

Il laissa festableaux, ses medailles, & autres Curiossés au Cardinal. Odoart Farnese, qu'il avoit fait son Legatairesses Manuscrits à la Bibliotheque du Vatican; ses livres imprimés à Horace Lancellosti & deux mille écus à Genilio Delphini Evêque de Camerino.

On voit par son Testament, qu'il n'avoit pas été plus loin dans les ordres Sacrés, que le Soudiaconat.

Catalogue de les Ouvrages. 1, Familia Romana, qua reperiuntur in antiquis Numifmatibus ab Urba condit.: ad tempora D. Augusti; c.m.

NUS.

F. URSI-adjunctis xxx. familiis ex Antonio Ani gustino. Roma 1577. in-fol. It. Lugduni 1592. in-4. It. Carolus Patinus restituit, recognovit, auxit. Paris. 1663. in-fol. It. Dans le 7e tome des Antiquitez. Romaines de Gravius p. 1143. Deux autres Auteurs ont travaillé fur le même sujet, dans le dessein de perfectionner ce qu'Ursinus avoit commence; Abraham Gorlaus dans fon\*Thesaurus Numismatum rum, argenteorum, areorum ad familias Romanas spectantium, usque ad obitum Augusti. Antuerpia 1605. infol. & Jean Foy Vaillant dans fes. Nummi Antiqui Familiarum Romanarum perpetuis interpretationibus illustrati. Amstelodami 1703. in-fol. deux vol.

2. Antonius Augustinus de Legibus & Senatus-Confultis Romanorum; adjunctis Legum Antiquarum & Senatus-Consultorum fragmentis, cum notis Fulvii Ursini. Rome 1584. in-4°. It. Parif. 1585. in-fol. It. Lugduni 1592. in-4°. & 1606. in-fol.

3. Petri Ciaconii de Triclinio Romano, sive de Modo Convivandi, & Conviviorum apparatu liber singularis, des Hommes Illustres. 347

sum Fulvii Ursini Appendice. Roma F. Urst1588. in-8°. It. Accedit Hier. Mer- Nus.
curialis de Acoubius in Cana Antiquorum origine Dissertatio. Amstelod.
1689. in-12. L'Appendix de Fulvius
Ursinus sur le livre de Ciaconius est
plus gros que le livre même, & contient des additions considerables sur
presque tous les articles, qui sone
plus curieuses & plus singulieres que

POuvrage de Ciaconius.

4. Selecta de Legationibus ex Polybio & alia Fragmenta ex Historiis, qua non extant, Dionysii Halicarn. Diodori Siculi, Appiani Alexandrini, & Dionis Cassii; Grece, cum notis Fulvii Ursini. Antuerpia 1582. in-4°.

14

5. Novem illustrium Fæminarum & Septem Lyricorum Carmina. Elegie. Tyrtei & Mimmermi, ac Bucclica Bionis & Moschi, Grace & Latine Interprete Laurenio Gambara. Antuerpia, Plantin. 1568. in-8°. Les neuf femmes, dont on voit ici les Poësies, ou plûtôt quelques fragmens de Poësies, sont Sappho, dont le peuqui nous reste avoit été imprimé déja quelques sois à la suite d'Anacreon, mais a étérassemblé avec plus de soin

NUS.

F. URSI- par Ursinus ; Erinne , native de l'Isle de Lesbos, aussi bien que Sappho, & qui vivoit dans le même temps qu'elle ; Myro de Byzance ; Myrihis ; Corinne de Thebes; Telefilla d'Argoss Praxilla; Nossis; & Anyte, qui toutes font fort peu connues, à l'exception de la premiere. Les sept Poëtes Lyriques, dont on voit ici les Fragmens, font Alcie, Aleman, Anacreon, Bacchylides, Ibyens, Simonide . & Stesichore. Teissier dans ses additions aux Eloges de M. de Thon a crû que Laurent Gambara avoit été l'éditeur & le traducteur de toutes ces Poësies Gréques, mais il s'este trompé en cela, parce qu'il n'a pas vû le livre dont il s'agissoit. Ce fut Fulvius Ursinus, qui revit toutes ces pieces, qui avoient déja été pour la plûpart données au public par Henri Etienne, qui y joignit ses notes. & la version des Idylles de Bion & de Moschus faite par Gambara, & qui dédia le tout au Cardinal Alexandre Farnese. Outre les Fragmens indiquez dans le titre, on en trouve à leur suite d'autres d'Orphée, de Cleanthe, de Moschion, d'Euripide.

des Hommes Illustres. 349 de Theodeste, de Menandre, & de F. Ursi. Philesas.

6. Note ad M. Catonem , M. Varronem , L. Columellam de Re Rustice. & ad Calendarium Rusticum Farnesianum . & veteres Inscriptiones Fratrum Arvalium, Junius Philargyrius in Bucolica & Georgica Virgilii. Nota ad Servium in Virgilium. Velius Longus de Orthographia. Ex Bibliotheca Fulvii Ursini. Roma 1587. in-8°. Les Notes d'Ursinus sur le Calendarium Rusticum Farnesianum ont été inserées dans le 8e volume des Antiquitez Romaines de Gravius p. 19. Jean Hallervord a fait une plaifanțe bévûe, lorsqu'il a attribué dans sa Bibliotheca Curiofa les Notes fur Caton, fur Varron , & fur Columelle , contenues dans ce Recueil, à Junius Philargyrius.

は 日本 日 日 日 日 日 日 日

Š,

i

ġ.

7. Sextus Pompeius Festus de Verborum significatione, ex Bibliotheca Farnessuna, cum notis. Rome 1581. in-8°. Joseph Scaliger a pretendu dans le livre qu'il publia sous le nom d'Tvo Villiomarus in locos controversos Roberti Tuii p. 7. que Fulvius Ursans n'avoit fait que copier l'édi-

F. URSI. tion de cet Auteur, qu'il avoit luimême donnée quelques années aupa-NUS. ravant; qu'il n'y avoit fait quelques legers changemens, que pour cacher fon vol; & que s'il n'avoit eu foin d'y fupprimer fon nom, on l'auroit prife pour la même que celle qu'il avoit publiée à *Paris* en 1575, in-8°. Mais Scaliger n'en a parlé ainsi que par un esprit de jalousie & par passion. M. Dacier qui a donné en 1681. une

nouvelle édition de Festus, n'a rien apperçu de ce Plagiat : il donne même la preference au travail d'Ursinus, fur celui de Scaliger, lorsqu'il dit que celui-ci s'abandonnant à fes idées, a donné à fon Auteur des explications qui ne peuvent lui convenir; au lieu qu'Ursimus l'a expliqué d'une maniere plus heureuse & plus utile. Les notes d'Orsinus ont êté publiées de nouveau avec celles qu'Antoine Augustin , Joseph Scaliger & quelques autres avoient publiées avant lui , à Paris l'an 1584. in-80.

8. Fragmenta veterum Historicorum ab Antonio Augustino, & Fulvio Ursino collecta. Antuerpia 1595. in-8°. Ursinus étoit lié d'une étroite amitié des Hommes Illustres.

avec Antoine Augustin : ce qui a fait F. Urssiqu'ils se sont associate plusieurs sois nus.
pour la composition de leurs Ouvrages.

9. Nota in Sallustium, Casarem, Livium, Velleium, Tacium, Suetonium, Spartianum & alios. Anuerpia 1595. in-8°. A la suite du Recueil precedent, & en differentes éditions de ces Auteurs.

10. In omnia Ciceronis opera Nota.

Antuerpia 1581, in 8°. 11. Virgilius collatione feriptorum Gracorum illustratus, Antuerpia 1568.

in-8°.

12. Lelii Capilupi Centones ex Virgilio, edente Fulvio Ursino. in-4°.

13. Arnobii Disputationum adversus Gemes libri v111. Minuiti Felicis Octavius, ex editione Fulvii Ursmi. Roma 1583. in-4°. Pierre Ciaconius étoit prêt à donner une édition de ces Ouvrages, lorsqu'il fut surpris par la mort; Ursmus ayant été chargé par le Pape de revoir son travail, y st ele corrections & les additions necessaires, & mit le tout en état de patoître.

14. Imagines & Elogia Virorum illustrium & eruditorum , ex antiquis la-

F. URSI- pidibus & Numismatibus expressa, cum
NUS. Amotationibus, ex Biblioheca Fulvis
Ursini. Roma. Formis Antonii Lafreti.
1570. in-fol. It. Antuerpia. Theod.
Gallaus 1598. in-4°. It. Addito Commentario Fabri Bambergensis. Anturp.
Gallaus 1606. in-4°. It. trad. en Francois par Charles Cefar Baudelot, sous

mes illustres. Paris 1710. in-4°. 15. De Bibliothecis Commentatio. Copetit Traité se trouve dans le Recueil de Joachim Jean-Maderus de Bibliothecis atque Archivis.

ce titre : Portraits d'Hommes & Fem-

16. Testamentum Fulvii Ursini. Imprime à la suite de sa vie par Joseph

Castalion.

V. Fulvii Ursini Vita à Joseph Castalione. Rome 1657. in-8°. & dans un Recueil intitulé: Vita selecta que rumdam cruditissimorum Virorum. Uratissavia 1711. n-8°. Jani Nicii Erthrei Pinacotheca Imaginum illustrium Virorum.



JACQUES

# JACQUES QUETIF.

JACQUES Quetif-naquit à Paris J. Quele 6 Août 1618. de Pierre Quetif, TIF. Notaire de cette ville, & de Barbe Brunet.

Après avoir fait ses études avec fuccès, il entra dans l'Ordre des Jacobins, & sit profession dans le Convent de la ruë S. Honoré le 19 Sep-

tembre 1635.

Il étudia ensuite en Philosophie à Paris & en Theologie à Bourdeaux, & sur ordonné Prêtre dans cette premiere ville l'an 1642. Il demeura après pendant dix ans hors de Paris en differens Couvens, & y revint en 1652, pour n'en plus sortir.

Tout fon temps fut depuis occupe à l'étude; car il ne passa jamaispar les Charges, soit qu'il cût de l'éloignement pour les dignités, comme l'assure le P. Echard, soit.

pour quelque autre raison.

Chargé du soin de la Bibliotheque du Convent de S. Honoré, il n'oublia rien pour l'augmenter, & pour

Tome XXIV. Gg

J. Que-profiter de ce qu'il y trouva. Les Ouvrages qu'il a donnés au public, TIF. & ceux qu'il a laissés en Manuscrit, sont une preuve de son application & de son assiduité au travail.

Il mourut le 2 Mars 1698. dans

fa 80 année.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. R. A. P. Hieronymi de Medicis à Camerino Ord. Pradicatorum Forma. lis Explicatio summa Theologica D. Thoma Aquinatis Doctoris Angelici tribus partibus absoluta, tum primum in Galliis edita, detersis mendis. Paris. 1657. in-fol. Les trois parties de cet Ouvrage avec le fupplément, avoient déja été imprimées à Venise en diffecentes années.

2. Concilii Tridentini Canones; editio aucta, cui accessu Index accuratus Legatorum, Patrum, & Oratorum. Item Index Librorum prohibitorum. Parif. 1666. in-12. La Bibliotheque des Jacobins ne fait point mention de cette édition.

3. Vita R. P. F. Hieronymi Savonarola Ferrariensis Ordinis Pradicatorum , Authore ill. D. Joanne Francisco Pico Mirandula Concordiaque Prindes Hommes Illustres. 355
cipe; notis accurata, variisque Princi- J. Quepum & Dynastarum de quibus in ca tir.
stemmatibus are inciss, stabulisque Genealogicis ad hec usque tempora deductis. Adjetto velus mantissa revelationum
ejustem F. Hieronymi compendio. Additionibus insuper, actis, diplomatibus, Epistolis, Scriptorumque monumentis autia & illustrata, Tomis duo-

exhibet. Parif. 1674. in-12.

4. F. Hieronymi Savonarola Epiflola Spirituales & Afcetica, miram vita Sanchitatem, & fimplicitatem fidei et volcimin superioritation

Ø

P.

10

15

ø

dei, & religionis zelum, caritatifque fervorem redolentes & spirantes, nunc primum collecte, & ex Etrufca Lingua Latine reddite, in gratiam & ufum Christiane ac religiose-pietatis & obfervantia. Parif. 1674. in-12. C'est le

bus , quorum primus vitam cum notis & stemmatibus , alter additiones & Atta

3º volume de l'Ouvrage precedent.

5. Petri Morini Paristensis Opuscula & Epistola nunc primum ex side
MSS. Authoris in lucem prodeunt.
Opera & studio Fr. Jacobi Quetis. Paris. 1675. in-12. La Bibliothequedes Jacobins ne dit rien de cette édition qu'il a procurée, & à laquelle

J. Que- il a joint une longue Preface.

TIF.

6. Il a mis un abregé de la vie du P. Jean de S. Thomas, Jacobin Portugais, Confesseur de Philippe IV. Roi d'Espagne mort en 1644. à la tête du huitiéme volume de sa Theologie, qu'il a eu soin avec le P. François Combesse de donner après sa mort à Paris l'an 1667. in-fol. Ce volume raite des Sacremens en general, de l'Eucharissite, & de la Penitence.

7. Scriptores Ordinis Pradicatorum recensui notisque Historicis & criticis illustrati. Inchoavit R. P. F. Jacobus Quetif, absolvit R. P. F. Jacobus Echard. Parif. 1621. in-fol. deux vol. Le P. Quetif, qui avoit travaillé longtemps à cet Ouvrage, en a fait fept ou huit cens Articles, & le P. Echard a supplée à ce qui manquoit. C'est une des meilleures Bibliotheques que nous ayons, & il seroit à souhaitter que ceux qui se sont mêlés d'en donner de semblables, y eufsent apporté autant d'exactitude; nous n'aurions pas tant de mauvais Ouvrages en ce genre, qui ne nous apprennent presque rien., & qui ne sont presque que des compilations faites fans choix & fans jugement.

des Hommes Hlustres. V. Scriptores ordinis Pradicatorum tom. 2.

### AMABLE DE BOURZEYS.

MABLE de Bourzeys naquit A le 6 Avril 1606. à Volvie près

de Riom en Auvergne.

Ċ

MILL IN

g

Il fut élevé en qualité de Page chez le Marquis de Chandenier; & dans cet état il ne laissa pas de satisfaire l'inclination qu'il avoit pour les Lettres, & d'y faire un si grand progrès, sur tout dans la langue Gréque, que le P. Arnoul, Jesuite, son parent, qui fut depuis Confesseur du Roi, l'ayant emmené à Rome , lorsqu'il n'avoit encore que 17 ans, osa le produire sur ce grand Théatre, comme un genie extraordinaire. Il y fit fon cours de Théologie fous le P. de Lugo Jesuite, & y apprit les langues Orientales.

Il s'y exerça aussi à la Poësie Gréque & Latine, & la traduction en, vers Grecs qu'il fit d'un Poëme de Partu Virginis du Pape Urbain VIII: lui merita de ce Pontife un Prieuré

en Bretagne.

A. DE Le Cardinal Maurice de Savoye Bour-ayant conçu de l'affection pour lui, ZEYS, l'emmena à Turin, le fit loger dans le Palais du Duc son pere, & ne lui permit de retourner en France qu'au bout de deux ans, après l'avoir gratissé d'une pension considerable.

Lorsqu'il fut arrivé à Paris, le Duc de Liancourt, qui faisoit cas des gens de Lettres, lui offrit un appartement dans son Hôtel, & le presenta au Roi\*Louis XIII. qui lui donna dans la suite l'Abbaye de S. Martin de Corss.

Le Cardinal de Richelieu l'honora de fon estime, & le choisit pour être un des Membres de l'Academie Françoise qu'il venoit d'établir.

Il y prononça le 12 Fevrier 1635. un discours sur le dessein de l'Academie, & sur le disserent genie des Langues, que M. Pellisson assure n'être pas un des moindres qui surent prononcez alors.

Peu de temps après il entra dans les Ordres Sacrés, & s'adonna à la Controverse. Les fruits de ses travaux furent la conversion de quelques-uns des Ministres, contre lequels il disputa. Il eut même tout

Phonneur de celle d'Edouard Prince A. DE Palatin. Bour

Enfin la grande habileté qu'il avoit z e x s. en ces matieres, porta le Cardinal de Richelieu à lui confier ses Ouvrages de Controverse, & ce sut par ses soins qu'ils surent mis dans l'état où

ils ont été imprimés.

Les disputes sur la Grace s'étant élevées, il composa plusieurs écrits sur cette matiere. Mais le Pape Innocem X. ayant donné le 31 May 1653. une Constitution par laquelle il condamnoit les cinq sameuses Propositions, il cessa d'écrire, & signa même le Formulaire le 4 Novembre 1661.

Il suivit l'année suivante 1662. le Cardinal Mazarin, à qui il s'étoit attaché, dans sa sortie du Royaume, & y revint avec lui. Après la moravoit pas moins d'estime pour son merite, le choisit pour être un des premiers Membres de l'Academie des Inscriptions, & le mit d'une autre assemblée, qui se tenoit dans la Bibliotheque du Roi, & qui n'étoit composée que de Theologiens.

L'Abbé de Bourzeys travailla, par ordre du même Ministre, sur des

A. DE marieres qui regardent le fervice du Bour-Roi, & il eur la principale part à la ZEYS. recherche des Droits de la Reine. Il fit plusicurs Traités sur ce sujet, mais aucun n'a vû le jour; le P. le Long en cite un N°. 12003. de la Bibliotheque Historique de la France, qui se trouve en Manuscrit dans la Bibliotheque de Messeurs des Missions Etangeres, sous ce titre: Nullitez des Renonciations faites par la Reine Marie Therese d'Auritche, prouvées par 74. raisons invincibles.

Il fit même une réponse au livre intitulé, Bouelier d'Etat & de Justice, que la paix empêcha de publier.

Ces disferens travaux d'esprit ne furent interrompus, que par le voyage qu'il fit en Portugal, par l'ordre du Roi, l'an 1666, pour y travailler à la conversion du Comte de Schomberg, qui fut depuis Maréchal de France. Quoique ce sût là le principal objet de son voyage, il ne laissa pas d'avoir part aux grandes affaires qui se traiterent dans ce Royaume. Il y fut honoré de la consiance du Roi & de la Reine, cette Princesse n'ayant pas dedaigné de recevoir de

des Hommes Illustres.

lui des avis importans pour sa con- A. D. duite, & ce Prince lui ayant donné Bou Rà son depart des marques de son esti- z E y s. me par un present considerable. S'il ne réussit pas dans son espece d'Apostolat, il eut du moins la consolation d'avoir perfuadé le Comte de la verité de la Religion Catholique, sa

conversion ayant été arrêtée par quelques confiderations humaines. Il mourut à Paris le 2 Août 1672.

âgé de 66 ans.

Le P. Gerberon dit dans fon Hiftoire du Jansenisme tom. 1. p. 322. qu'il étoit sorti du fein de l'Heresie; mais l'Auteur de sa vie prétend que c'est une chose avancée sans aucun fondement, & qu'il étoit né de parens très-Catholiques.

M. Chapelain dans sa Liste de quelques gens de Lettres François vivans en 1662. parle ainsi de lui » C'est un bel esprit, qui écriroit bien en » l'une & l'autre langue; mais il est » tellement renferme dans la Theo-> logie, & fe retire de tout, qu'il ne peut gueres être regarde pour » les Ouvrages d'autres matieres.

» S'il s'y portoit néanmoins, il en Tome XXIV. Ηh

A. DE » rendroit bon compte; car il a une Bour.» grande vivacité, beaucoup d'orzeys. » dre dans le raisonnement, & une » façon de s'expliquer très-vigou-» reuse.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. Amabilis Burzai Augurium Epithalamium in nuptiis DD. Thaddai Barberini, & Anna Columna. Roma 1629. in-8°. M. l'Abbé d'Oliver n'a point connu cet Ouvrage, qui est rapporté par Leon Allatius dans ses Apes Urbana.

2. Difcours à M. le Prince Palatin, pour l'exhorter à remrer dans la Communion de l'Eglife Catholique. Paris 1646. in-4°.

3. L'Excellence de l'Eglise Catholique, & les raisons qui nous obligent à ne nous en separer jamais. Paris 1648. in-4°.

4. Lettre- d'un Abbé à un Evêque fur la confòrmité de S. Angustin quec le Concile de Trente, dans la dostrine de la Grace. Paris 1649. in-4°. Il s'y propose de justifier ce qu'il avoit dit dans une conversation, que les endroits, où le Concile de Trente parle de la Grace, & du sens desquels les des Hommes Illustres. 363
Théologiens ne conviennent pas, se A. DE doivent entendre & expliquer par Bours. Augustin, puisque ce Concile az EYS. emprunté non seulement ses sentimens, mais encore ses paroles.

5. Lettre d'un Abbé à un Abbé, sur la conformité de S. Augustin avec le Concile de Trente, touchant la possibilité des Commandemens divins. Paris

1649. in-4°.

6. Lettre d'un Abbé à un President, sur la conformité de S. Augustin avec le Concile de Trente, touchant la maniere dont les Justes peuvent delaisser Dieu, & être ensuite delaisses de lui. Paris 1649. in-4°. L'Abbé de Bourzeys a ajouté à cette Lettre une Préface, où il se propose de resuter par les témoignages du P. Petau, la difsertation Latine, que ce Pere avoit écrite contre sa Lettre à un Evêque, fous ce titre : De Tridentini Concilii interpretatione & S. Augustini Doctrina Dissertatio. Paris. 1649. in-8°. Cette Lettre ne demeura pas sans réponse de la part du P. Petan, qui y opposa une seconde dissertation, sous le même titre, imprimée de même à Paris en 1650. in-8°. L'Abbé de

A. DE Bourzeys, entreprit de refuter ces B o v R-deux Differtations ensemble; ce qu'il

ZEYS. fit dans l'Ouvrage suivant.

7. Apologie du Concile de Trente & de S. Augustin contre le Censeur Latin de la Lettre Françoise d'un Abbé à un Evêque, & contre le Censeur de la Lettre d'un Abbé à un President, Paris 1650. in-4°. Le P. Petau ayant repliqué par une dispute qu'il intitula: Disputatio adversus Heterodoxum, l'Abbé de Bourzeys lui opposa aussitôt un nouvel Ouvrage fous ce titre.

8. Contre l'Adversaire du Concile de Trente & de S. Augustin, Dialogue 1. où l'on decouvre la confusion & les contradictions étranges des DogmesThéologiques du P. Petau , & où on refute un libelle du même Pere , intitulé infolemment : Dispute contre l'Heterodoxe. c'est-à-dire , contre l'Heretique ; où est aussi refuté par occasion un petit libelle de M. Morel , dont le titre eft : Défense de la Foy Catholique &c. par Amable de Volvic. Paris 1650. in-40. Il a pris ici le nom du Village où il étoir né.

9. Conferences de deux Théologiens Molinistes sur un libelle faussement indes Hommes Illustres.

\*\*itulé: Les fentimens de S. Augustin, A. D. E.

\*\*& de toute l'Eglise &c. Paris 1650. Bournin-4°. Le livre intitulé, les fentimens Zeys.

de S. Augustin. &c. est du P. Dom

Pierre de Saim Joseph, Feuillant, qui

prétendit repondre à l'Abbé de Bourzeis par un petit Ouvrage qu'il publia la même année sous cetitre: Lestre de Remerciement à M. l'Abbé de

Bourzeys, avec la Reponse à ses Conservences Théologiques. Premier Paques contenant l'examen de la premiere conference. Cet Ouvrage en demeura là & n'eut point de suite.

10. Historica & Chronologica Synopfis controversia Gotteschalcana. A la tête du 2º tome des Vindicia Pradestinationis & Gratia de Gilbert Mau-

guin. Parif. 1650. in-40.

ę

11. S. Augustin Victorieux de Calvin & de Molina; ou Réfutation d'un livre intitulé: Le Secret du Jansenifme decouvert &c. Où l'on fait voir d'une part la vraie disserence entre la Doctrine de S. Augustin, la voix & l'organe de l'Eglise, dans la matiere de la Grace, & les erreurs de Luther & de Calvin; où l'on decouvre de l'autrela mauvaise soy de ceux qui se servent Hh iij

366 Mem. pour servir à l'Hist. A. DE des calomnies des Heretiques, & de Bour-l'ignorance de quelques Controversistes ZEYS. particuliers, pour attribuer à l'Églife

Catholique les erreurs des Semi-Pelagiens , renouvellées par Molina , Jesuite. Paris 1652. in-4°. Le livre que l'Abbé de Bourzeys combat ici, est est du P. de Champs , Jesuite.

12. Sermons sur divers Mysteres de la Religion & plusieurs Fêtes des Saints, prêchez dans Paris. Paris 1672. in-8°. deux vol. Ces Sermons font au nombre de 21. Le dernier est l'Oraison funebre du Roi Louis XIII. L'auteur a mis à la tête une longue & savante Préface sur l'estime qu'on faisoit autrefois de la fonction de Prédicateur.

M. l'Abbé d'Olivet lui a attribué l'Apologie pour les SS. Peres de l'Eglise défenseurs de la Grace de J. C. Paris 16(1. in-4°. Mais tout le Monde convient qu'elle est de M. Arnauld,

V. Le Dictionnaire de Morery, où ce qu'on dit de lui est tiré de sa vie Manuscrite, composée par un de ses Neveux. L'Histoire du Jansenisme du P. Gerberon.

### MARC VELSER:

ARC Velser naquit à Augs- M. VELbourg le 20 Juin 1558. de SER. Matthieu Velser, Confeiller du Confeil Secret de cette ville, & d'Anne Bunel. Sa famille étoit très-ancienne, & l'on veut même qu'elle descendit de Belisaire, ce fameux General d'Armée sous l'Empereur Justi-

Il fut élevé avec beaucoup de soin; & l'on n'oublia rien pour cultiver les heureuses dispositions qu'il avoit pour les Sciences. Il alla de bonne heure en Italie, & s'y appliqua à l'Eloquence sous Muret, qui l'enscignoità Rome. Il y mêla aussi à l'études Antiquitez celle de la Langue Italienne, dans laquelle il se persectionna tellement, qu'il écrivoit en cette langue aussi bien qu'un Florentin.

nien.

De retour dans sa Patrie, il s'attacha au Barreau l'an 1589. Il su fait Senateur en 1592. Conseiller du Conseil Secret en 1594. ensin Con-

M. Vel.- ful en 1600. Il remplie successive ment avec beaucoup d'honneur toutes ces Charges, outre celle de Confeiller de l'Empereur.

Son amour pour les Lettres lui fit menager avec foin les momens qu'il avoit de libres pour s'y appliquer; il fe rendit même le protecteur des Sciences & des Savans, qu'il aida de fon crédit & de fes biens; ce qui avec fes Ouvrages, lui fit un grand nom dans la République des Lettres.

Il mourut, après avoir beaucoup foussert de la goute, le 13 Juin 1614. âgé de 56 ans, sans laisser d'ensans d'Anne Mayin sa semme, & sut entre dans l'Eglise des Jacobins d'Angsbourg, avec une Epitaphe de la façon de Laurent Pignoria.

Gassendi nous apprend dans la vie de M. de Peirese que ce Savant, qui étoit en liaison avec Vesser, n'ayant pû obtenir de lui son portrait, parce qu'il ne vouloit point se faire titer, sut obligé d'user d'adresse pour se satisfaire, & païa un Peintre, qui trouvale moyen de le peindre sans qu'il s'en apperçût.

Marci Velseri , Reip. Augustana ser. quondam Duumviri , Opera Historica & Philologica , Sacra & prophana. Pramissa vita, genus, & mors Autoris. accurante Christophoro Arnoldo. Norimberga 1682. in-fol. Les Ouvrages contenus dans ce Recueil font les fuivans.

1. Rerum Boicarum libri quinque, Historiam à gentis Origine ad Carolum Magnum complexi. Augusta Vindelicorum 1602. in-4°. It. traduit en Allemand. Augsbourg 1605. in-4°. Cet Auteur est savant, exact, & judicieux, & un des meilleurs Historiens. d'Allemagne.

2. Rerum Augustanarum-Vindelicarum libri octo, quibus à prima Rhatorum ac Vindelicorum origine ad annum usque 552. à nato Christo nobilissima gentis Historia & Antiquitates traduntur, ac antiqua Monumenta, tam qua Augusta, quam que in agro Augustano, quin & que alibi extant ad res Augustanas spectantia, ari incisa & notis illustrata exhibentur. Venetiis 1594. in-fol. It. trad. en Allemand. Augsbourg 1595. in-fol. Cet Ouvrage est. estimé pour son exactitude.

M. Vel3. Conversio & Passio SS. Martyl
SER. rym Afra, Hilaria, Digna, Eunomie,
Europia, qua Augusta Vindelicorum
passa sum sum Marci Velseri Com-

mentario. Venetiis. Aldus 1591. in-4°. 4. De Vita S. Udalrici Augustanorum Vindelicorum Episcopi, qua extant, ex Manuscriptis edita à Vestero; Augusta Vindelicorum 1995. in-4°.

5. Historia ab Engippio ame annos circiter 1100. scripta. Quâ tempora, qua Attila mortem consecuta sun, occassone vita S. Severini, illustrantur. Ex Bibliotheca S. Emmerani Reginoburg, nunc primum edita cum Scholiis, Augusta Vindelicorum 1595, in-4°.

6. Narratio eorum qua contigerum Apollonio Tyrio , ex Membranis vetuftis. Augusta Vindelicorum 1.595. in.4°.

7. Fragmenta Tabula antiqua, in quis aliquot per Romanas Provincias Itinera, ex Peutingerorum Bibliotheca. Edente & explicante M. Velsero. Venetiis. Aldus 1591. in-4°.

8. Epifola ad Viros Illustres. Ces Lettres qui sont au nombre de plus de 150. n'ont rien de sort interessant. Elles paroissent ici pour la premiere sois. Le Recueil finit par deux pie-

des Hommes Illustres. ces qui ne sont point de Velser, & M. VELqui ne meritoient gueres d'être join- ser. tes à ses Oeuvres. L'une est intituléc: Sauli Merceri Augustani Vindelici Virgilius Proteus, Helmastadii anno 1600. inter Centones Virgilianos sub finem posterioris tomi ab Henrico Meibomio exhibitus, nunc, justis de causis, hoc loco, comparere jussus. Ce Sont des Centons sur differens sujets. L'autre a pour titre: Publilii Optatiani Porphyrii Panegyricus dictus Constantino Augusto. Ex Cod. MS. Pauli Velseri. C'est la chose la plus puerile qu'on puisse s'imaginer.

9. Il a aussi beaucoup contribué au gros Recueil d'Inscriptions, pu-

blie par Gruter en 1601.

V. Melchioris Adami Vita ICtorum Germanorum, Freberi Theatrum Vivorum Doctorum. Sa vie par Christophe Arnold à la tête du Recueil de ses Oeuvres, Bayle, Dictionnaire.



### LOUIS DONI D'ATTICHI.

TICHI.

L. D'AT- L OUIS Doni d'Attichi naquit vers gneur d'Attichi près de Compiegne, natif de Florence, qui ayant fuivi en France la Reine Catherine de Medicis, y fut employé dans les Finances . & de Valence de Marillac . fœur du Maréchal de ce nom.

Il entra en 1614. dans l'Ordre des Minimes, & y fit profession le 14 Septembre de l'année suivante dans le Convent de Nigeon près de Paris.

Il passa bientôt par les Charges de son ordre, & fut Correcteur de la Maifon de Paris, & enfuite Provincial de la Province de Bourgogne. Il remplissoit cette derniere Charge, lorsqu'il fut nommé le 5 Octobre 1628. Evêque de Riez.

Il fut sacré en cette qualité à Paris dans l'Eglise de S. Magloire le 7 Avril 1630. par Jean François de Gondy, Archevêque de Paris, assisté de Jean de Plantavit de la Pause, Evêque de Lodeve , & de Barthelemi de des Hommes Illustres. 373 Bonadieu de Griese, Evêque de Co- L. D'ATminge. TICHI.

Il fur chois la même année avec Gabriel de l'Aubéspine, Evêque d'Or-leans, pour aller negocier quelques affaires de la part du Clergé, à la Courqui étoit alors en Savoye; & il cut le bonheur de réussir dans sa

Negociation.

Il se rendit ensuite à Riez, où il fit son entrée le onze May 1631. & ne songea plus depuis qu'à remplir les fonctions de son Ministere. Il sut en 1652. transferé à l'Evêché d'Auun, & sit son entrée dans cette ville le 19 Janvier de l'année suivante.

Les douleurs de la pierre l'attaquerent sur la fin de sa vie, & il étoir résolu à se faire tailler; mais le Chirurgien qu'il avoit sait venir de Paris pour cette operation, l'ayant trouvé avec une grosse de la hasarder. Il mourut quesques pours après le 2 Juillet 1664. âgé de 67 ou 68 ans. Son Corps sut transporté à Beaume, & enterré dans l'Eglise des Minimes de cette ville, comme il l'avoit ordonné par son Testament.

L. D'AT- Catalogue de ses Ouvrages.

TICHI. 1. Histoire generale de l'Ordre des Minimes. Paris 1624. in-4°.

2. Tableau de la Vie de la Bienheureuse Jeanne Reine de France, & Fondatrice de l'Ordre des Annonciades, Paris 162, in-8°, lt. Revûe & augmentée. Paris 1664, in-8°.

3. Memoire pour servir de preuve qu'un Evêque est habile à succeder; quoiqu'il ait été Religieux. Par M. l'Evêque de Riez. 1637. in-4°. Il composa ce Memoire à l'occasion d'un procès qu'il eut au Parlement de Paris pour la fuccession d'Antoine d'Attichi, son frere, tué cette antice en Flandres, à laquelle il prétendoit; mais il fut debouté de sa demande par Arrêt du onze May de l'année suivante 1638. Ce procès suscité assez mal à propos, & quelques autres qu'il eut dans le cours de son Episcopat pour des choses fort legeres, font voir qu'il étoit d'une humeur chicaniere, & qu'il n'avoit point cet esprit pacifique & desinteresse qui doit entrer dans le Caractere d'un Prélat.

4. De Vita & rebus gestis Petri Bez

des Hommes Illustres: 375 rulli Cardinalis Congregationis Orato L. D'AT2 rii in Gallia fundatoris. Paris 1649. TICHI. in-8°.

5. Idea perfecti Prafulis in vita B. Nicolai Albergati, Cardinalis. Augustoduni 1656. in-8°.

6. Flores Historia Sacri Collegii Cardinalium, a temporibus S. Leonis Papa IX. usque ad annum 1649. Paris. 1660. in-sol. 2 vol.

7. Collectio Autorum, qui S. Scripture aut divinorum Officiorum in vulgarem linguam translationes damnarunt. Paris, Vitré 1661. in-4°. Du Pin attribue dans sa Table des Auteurs Ecclesiastiques cette Collection à Doni d'Atrichi.

V. Historia & Chronologica Presulum Santle Regiensis Ecclesia nomenclatura, à Simone Bartel, Regiensi Theologo. Aquis-Sextiis 1636. in-8°. Diavium Miniorum Renati Thuillier, 2ª Julii.



## VINCENT VIVIANI.

'INCENT Viviani naquit à Florence le 5 Avril 1622, d'u-VIANI. ne famille Noble.

Après avoir fait ses Humanitez & sa Rhetorique dans le College des Jesuites de cette ville, il étudia en Logique sous le P. Sebastien di Pietra-Santa, Cordelier de l'Observance, qui professoit la Philosophie dans le Convent de tous les Saints.

Ce Pere connut d'abord le merite & la capacité de son nouveau disciple, & lui conseilla de s'appliquet à la Géometrie, qu'il regardoit comme la meilleure Logique. Viviani fuivit fon confeil, & commença aussitôt après à prendre des leçons du P. Clement de S. Charles, Clerc Regulier des Ecoles pieuses, disciple du fameux P. François de S. Joseph, lequel enseignoit alors les Mathematiques au Prince Leopold de Medicis.

Ce dernier, qui étoit alors à Li-vourne avec la Cour, ayant appris du P. Clement les dispositions & les pro'des Hommes Illustres. 377
grès singuliers du jeune Piviani, fit V. VIpart de sa Lettre au Grand Duc, qui VIANI.
ordonna aussitôt qu'on le sit venir à
Livourne:

Viviani dans le peu de temps qu'il avoit été sous son Maître, étoit parvenu jusqu'à la 16° proposition du premier livre d'Euclide; pendant le voyage & jusqu'à son arrivée à Livourne, il alla jusqu'au quatriéme livre sans le secours d'aucun Maître. A fon arrivée en cette ville, le Grand Duc lui ordonna d'expliquer devant lui quelque Proposition; ce qu'il sit avec beaucoup de succès, en présence de plusieurs habiles gens, quoiqu'il n'eût alors que 16 ans. On crut d'abord qu'il n'y avoit en cela que de la Memoire, & on lui propofa un Problême, pour voir jusqu'où alloit sa capacité. Il en trouva tout d'un coup la folution, & surprit parlà le Grand Duc, qui le recommanda à son pere, & lui donna dès-lors une pension de cinquante écus.

Ce Prince étant retourné à Florence, recommanda Viviani à Galilée, qui lui trouvant un genie capable Tome XXIV.

V. VI-d'aller loin, le prit chez lui pour le VIANI. cultiver.

Viviani demeura trois ans dans sa maison, c'est-à-dire jusqu'à sa mort arrivée en 1642. après laquelle il se mit sous la conduite de Torricelli, qui succeda à Galilée dans la Chaire de Mathematique à Florence, & il eut quelque part à sa fameuse experience du Vuide. Il apprit alors le dessein, & s'y rendit très-habile.

Le Grand Duc commença quelque temps après à se servir de lui, & l'envoya avec Baccio del Bianco, qui lui avoit appris à designer, vister les frontieres & les Ciradelles de la Toscane. Il s'acquita si bien de cet employ, que Baccio ayant été appelle en Espagne pour servir le Roi Catholique, & la Charge de premier Ingenieur du Grand Duc, qu'il avoir, étant devenue par-là vacante, ce Prince la donna de lui-même à Vi-viani.

Il fut depuis reçu à l'Academie del Cimento de Florence, à celle de la Crusca & à celle des Arcadiens de Rome. des Hommes Illustres. 379
En 1664, le Roi Louis XIV. lui V. VI-

donna sur sa seule réputation une VIANI. pension, & lui sit offrir quelque temps après la Charge de son premier Astronome; mais Viviani attaché à son Prince s'excusa de l'accepter. Cassimir, Roi de Pologne voulut de même l'attirer dans ses Etats; mais aussi inutilement. Le Grand Duc pour ne point l'exposer davantage à la tentation de l'abandonner, l'honora en 1666. de la qualité de son premier Mathematicien, qu'il conserva jusqu'à sa mort.

En 1696. il fut reçu dans la Societé Royale de Londres, & au renouvellement de l'Academie des Sciences fait en 1699. il fut un de ses huit

Associez Etrangers.

Il mourut le 22 Septembre 1703. âgé de 81 ans, fans avoir été marié.

Il avoit cette innocence & cette simplicité de mœurs, que l'on conferve ordinairement, quand on a moins de commerce avec les hommes qu'avec les livres, mais sans cette rudesse & une certaine sierté sau-yage que donne assez souvent le com-

V. VI- merce des Livres sans celui des hom-MIANI. mes. Il écoit affable, modeste, amifur & fidele, & ce qui renferme beaucoup de vertus en une seule, reconnoissant au souverain degré.

Il avoit employé la pension qu'il recevoit du Roi, à acheter à Florence une maison, qu'il avoit fait rebâtir fur un dessein très-galant, & austi magnissque qu'il pouvoit convenir à un particulier, & il avoit fait mettre sur le Frontispiec ces mots: Ædes Adeodate, par allusion au premier nom de Louis XIV. & à la maniere dont elle avoit été acquise. Le Buste de Galilée, son cher Maître, dont il conservoit toûjours le souvenir, étoit sur la porte, & son éloge, ou plûtôt l'histoire de sa vic dans des places menagées exprès.

Catalogue de ses Ouvrages.

1. De Maximis & Minimis Geomeztrica divinatio in quinsum librum Conicorum Apollonii Pergai, adhuc desideratum, Florentia 1659, in-sol. Apollonius Pergaus, ainsi nommé d'une ville de Pampbilie, & qui vivoit environ 250 ans avant J. C. avoit ramassé sur les sections Coniques, tous

des Hommes Illustres: 381 cc qu'avoient fait avant lui Aristée, V. VI-Eudoxe de Cnide, Menachme, Eu-VIANI-

clide , Conon , Thrasidée , & Nicotele. Ce fut lui qui donna le premier aux trois Sections Coniques les noms de Parabole, d'Hyperbole & d'Ellipse, qui non feulement les distinguent, mais les caracterisent. Il avoit fait huit livres qui parvinrent entiers jusqu'au temps de Pappus d'Alexandrie, lequel y composa une espece: d'introduction, & donna les Lemmes necessaires pour l'entendre. Depuis les quatre derniers livres d'Apollonius ont péri. Il paroît par l'Epître d'Apollonius à Eudemus, & par Eutocius Ascalonite, Auteur plus jeune que Pappus, que dans le 5º livre des Coniques d'Apollonius, il étoit traité des plus grandes & plus petites lignes droites, qui se terminassent aux circonferences des Sections Coniques; c'est ce qu'on appelle presentement les questions de Maximis & Minimis. Cela seul fit naître à Viviani la pensée de restituer ce se livre, & ile s'y occupa pendant quinze années aumilieu de plusieurs distractions.

En 1658. le fameux Jean Alphon-

V. VI-fe Borelli, paffant à Florence, trouvæ VIANI. dans la Bibliotheque de Medicis un MSS. Arabe avec cette Inscription

MSS. Arabe avec cette Inscription Latine Apollonii Pergai Conicorum libri osto. Il jugca par toutes les marques extericures qu'il put rassembler que ce devoient être essectivement les huit livres d'Apollonius en leur entier, & le Grand Duc lui permit de porter ce MSS. à Rome pour le saire traduire par Abraham Echellensus.

Sur cela, Viviani, qui ne vouloit point perdre le fruit de tout ce qu'il avoit preparé pour sa divination sur le 5e livre d'Apollonius, prit toutes les mesures necessaires pour démontrer qu'il n'avoit fait effectivement que deviner. Il se fit donner des atrestations autentiques qu'il n'entendoit point l'Arabe; & pour plus de feureté qu'il n'avoit jamais vû le MSS. il obtint du Prince Leopold, frere du Grand Duc Ferdinand II. la grace qu'il lui paraphât de fa proprè main ses papiers en l'état où ils se trouvoient alors; il ne voulut point que Borelli lui mandât jamais rien de ce qu'Echellensis auroit pû decouvrir en traduisant, & enfin il se hata de

des Hommes Illustres. 383 finir sa divination, qu'il sit impri- V. Vr

mer l'année suivante. VIANI.

Pendant ce temps-là, Abraham

Echellensis, qui ne savoit point de Géometrie, aidé par Borelli, grand Géometre, qui ne savoit point d'Arabe, travailloit à traduire la traduction Arabe d'Apollonius, à laquelle il manquoit le 8e livre entier, quoiqu'en dit l'inscription Latine. Comme on avoit déja deux Versions Latines des quatre premiers livres, l'une très-fautive de Jean-Baptiste Memnius, & l'autre meilleure de Frederic Commandino, Echellensis se contenta de traduire les 5.6. & 7º livres, & sa traduction sut imprimée à Florence en 1661. in-fol. On compara alors la Divination de Viviani avec l'Ouvrage d'Apollonius, & l'on trouva qu'il avoit plus que deviné; c'est-à-dire qu'il avoit été beaucoup plus loin qu'Apollonius fur la même matiere.

<sup>2.</sup> Quinto libro degli Elementi d'Euclide, o vero Scienza universale delle Proporzioni, spiegata con la dottrina del Galileo. In Firenze 1674. in-4º.

<sup>3.</sup> Enodatio Problematum universis

V. VI- Geometris propositiorum à Cl. Claudio NIANI. Comiers. Florentia 1677. in 4º. Les trois Problèmes, dont Viviani donne ici la folution, avoient été proposés dans le Journal des Savans du 17 Août 1676. Il y a ajouté la solution d'un autre qui venoit d'être pro-

posé par un inconnu.

4. Ænigma Geometricum de miroopificio Testudiuis quadrabilis Hemispherice A. D. Pio Lisci Pussilo Geometra propositum die 4 Aprilis A.
1692. Inserée dans le Journal de
Leipsie de cette année p. 274. Ce
Problême sut bientôt expedié par la
nouvelle Méthode du Calcul disserentiel. M. de Leibnits le résolut le
même jour qu'il le vit, aussi bien
que M. Bernoulli de Basse & le Marquis de l'Hopital.

5. Formazione e Misura di tutti i Cieli, con la struttura e quadratura espata dell'intero, e delle parti d'un nuovo Cielo ammirabile, e di uno degli antichi delle volte regolari degli Architetti, Curiosa especitazione Matematica di V. V. ultimo scolare del Galileo, Accademico della Crusca. In Firenze 1692. in-4°. Viviani traite ici tant en

Géome-

des Hommes Illustres. 385 Géometre qu'en Architecte, des Voutes anciennes des Romains, & d'une VIANI. Voute nouvelle qu'il avoit inventée, & qu'il nommoit Florentine.

6. De Locis solidis secunda Divinatio Geometrica in quinque libros injuria temporum amissos Aristai Senioris Geometra. Florentia 1701. in-fol. pp. 128. Ariftée l'ancien avoit fait cinq livres des Lieux solides , c'est-à-dire, sclon l'explication de Pappus d'Alexandrie, des trois Sections Coniques, qui sont entierement perdus. Viviani entreprit à l'âge de 24 ans de reparer cette perte, du moins en partie, en tâchant de deviner ce qu'il avoit pû dire sur cette matiere. Mais lorsqu'il travailloit à tirer de fon propre fond les 5 livres d'Aristée, plusieurs choses vintent le détourner de l'application qu'il y donnoit. Ce ne fut qu'en 1673. qu'il se vit en état après de nouvelles interruptions de publier les trois premiers livres, qui furent alors imprimés à Florence. Son dessein étoit d'y joindre dans la fuite les deux qui restoient, mais divers embarras l'en ont toûjours empêché. Ainsi il s'est

Kk

Tome XXIV.

386 Mem. pour fervir à l' Hift.

V. VI- contenté, pour fatisfaire sa recon-MIANI. noissance à l'égard du Roi Louis XIV., de saire réimprimer ces trois livres avec quelques additions, & de les dédier à ce Prince.

> V. Son Eloge par Pierre François Tocci, dans le premier volume des Elages des Arcadicus recueillis par Crefeimbenis & par M. de Fonenelle dans l'Histoire de l'Academie des Sciences.

### MICHEL MENOT.

M. ME-MCHEL Menot n'est gueres not. Il est sûr qu'il étoit François; mais on ignore de quelle Province de France il étoit natis.

Etant entré dans l'Ordre des Cordeliers, il s'y distingua par le zele avec lequel il prêcha la parole de Dieu, & se fit dans le monde une réputation qui faisoit accourrir de toutes parts à ses Sermons. Henri W'llor lui donne le ritre de Professeur attribué dans le frontispice de ses Sermons. La Croje du Maine, & des Hommes Illustres: 387

Louis Bail après lui, lui attribuent M. Meaussi la qualité de Docteur en Theo-NOT. logie à Paris, mais je doute fort qu'il

ait eu cette qualité, dont les Bibliothecaires des Françiscains ne disent rien; s'al l'a eu, il ne la méritoit gueres, car il paroît par ses Sermons

qu'il étoit fort ignorant.

Il florissoit, suivant la Croix du Maine, du temps du Roi Louis XII. & au commencement du Regne de François I. Il pouvoit ajoûter du temps des Rois Louis XI. & Charles VIII. Car dans son Carême prêché à Tours en 1508. il parle comme témoin oculaire de l'horreur qu'on avoit fous le Regne de ces Princes pour les Blasphemateurs. Vidi, ditil dans le Sermon du Samedi d'après le promier Dimanche, sunt 24 anni, tempore Regis Ludovici & Caroli, quod Spuebantur in faciem Blasphemi, & ponebantur au Collier, & in secunda vice scindebatur eis lingua.

Il est probable qu'il mourut au commencement du Regne de François I. ou tout au plus tard en 1518. Car au-devant d'une édition de ses Sermons saite à Paris l'an 1519, in-8°.

Kķij

388 Mem. pour servir à l'Hist. M. Me- en lettres Gothiques, l'Imprimeur

NOT.

Claude Chevallon dit dans une petite Préface, que les Sermons du R. P.
Michel Menot redigés avec soin en
un corps, lui avoient été apportés
pour les imprimer, & fait entendre
par-là que ce Pere étoit mott quelque temps auparavant. C'est donc
une erreur considerable à l'Auteur
d'un Memoire inseré dans le Mercure Galant du mois d'Octobre 1700.
p. 108. & rapporté par Bayle dans
son Distinmaire à l'article de Renéa
Taveau, d'avoir cru que vers l'an
1555. Cathèrine de Medicis avoit assité à un Sermon de Meno:

On ne peut nier que ce Cordelier ne prechât avec un zele & une hardiesse singuliere; & qu'il ne declamât en toute liberté contre les vices de son temps, sans être retenu par aucun respect humain. Voici quelques uns de ses traits en ce Genre.

Le Vendredi après les Cendres. Nunc Domini Justitiavii sunt ut Catus, qui ponitur ad cussodiendum caseum, ne illum rodant mures: sed si Catus, apponat semel dentes, plus nocebit unico morsu, quam toures in viginii, Siades Hommes Illustres. 389

Domini Officiarii Regis possii sune ad M. MES
tuendum populum communem paupe- NOI.

tuendum populum communem paupe-NOI. rem, & tamen ei plus nocent super conductu unius processus sex Alborum,

ductu unius processus sex Alborum, quam omnes Tallia, omnes Impositiones & Gabella, & Armigeri, qui possunt eis venire in uno anno.

Audite, Domini mei, quando scissor lignorum est in Sylva, primo scindit arbores per pedem, postea grossos ramos, & tandem parvos, quos sinul ligat. Sic isti Protonotarii, qui habent illas dispensas ad tres, immo ad quindecim beneficia, & sunt Simoniaci & sacrilegi , non cessant arripere ben ficia incompatibilia. Idem est eis ; si vacet E-- piscopatus, pro eo habendo dabitur unus groffus fasciculus aliorum Beneficiorum. Primo accumulatumur Archidiaconatus , Abbatia , duo Prioratus ; quatuor aut quinque Prebende, & dabuntur hac omnia pro recompensatione, O non erit ramuseulus in hoc fasciculo, qui non bene serviat. Sed de quo serviet iste fasciculus? Certe ad comburendum animas vestras in igne inferni. Nonne dico verum? Numquid hodie Cardinalatus & Archiepiscopatus sunt lardati de Episcopatibus, & Episco-Kkiij

390 Mem. pour servir à l'Hist.

M. ME-paius pluribus Abbatiis & Prioratibus; NOT. Ad omnes Diabolos talis modus faciendi.

Le Vendredi après le 2º Dimanche. Unde est hoc quod sunt quedam Comobia , Ecclesia , & Abbatia babentes in redditibus quindecim millia librarum & tamen tout y choit, omnia cadum?" Non potost ibi vivere una duodena Monachorum. Qui diceret quod illa omnia exponunt in Eleemosynis, est certe non; quia Pralati talium locorum sunt parci & avari sicut parvi diaboli. Hoc igitur significat quod omnia illa bona tranfeunt par trois Cordelieres de l'Ave-Maria, per tres particulas de l'Ave-Maria , scilicet 1º. Benedicia tu. 20. In mulicritius. 3°. Fructius ventris. 1°. Benedicta m. Ce sont les grandespompes. Si si Albas , oporter quod habeat mulam cum frenis argenteis auratis. Si sit simplex Presbyter, opus estquod habeat un pourpoint de Velours, unum hombicinium velutinum. 20. In-Mulieribus. Oportet habere les dames. die ac nocte. Nunc nulla jaceret puerpera quin Dominus Pralatus Ecclesia: sit convocatus de festo; oportet quod teneat puerum in baptismo, sit compades Hommes Illustres. 391
ter; quia bene scitur qu'il a la bourse M. Mes
pour sournir à l'appointement. Ecce Not.
quo vadum bona Ecclessa. 3°. Frustius
Ventris. Ce sont les convives & banquets. sti plures panperes erant in seculo; & nane sum Messicurs à cause

Si cette liberté de s'exprimer lui a été commune avec Barlette & Maillard, il les a surpassés de beaucoup en grossiereté & en boufonnerie; rien de plus barbare que sa Latinité, ni rien de plus bas que les vûes qu'il prête aux personnes les plus respectables qu'il introduit dans ses Sermons, que la maniere dont il les fait parler, que les interpretations qu'il donne quelque fois'à l'Ecriture, & que les comparaisons dont il fe fert : Il falloit que nos Peres duffent alors bien groffiers, pour cousir avec tant d'empressement à un tel Predicateur. Il est à propos d'apporter quelques exemples qui prouvent ce que je viens de dire.

de Madame.

Le Lundi après le 2º Dimanche. Il fait parler ainsi Salomon aux femmes qui disputoient devant lui pour leurs ensans. Cessate jam loqui; ut vi391 Mem. pour fervir à l'Hist. M. ME-deo numquam studuistis Andegavi vel

Not. Pictavii , ut sciretis bene litigare.

Le 11. Dimanche. Hen Christe; quando fuisti in deserto, an fuit Angegelus vobis prasentans cibum vel potum? Non : sed Diabolus astuius famulus obtulit vobis lapides. Posuit se in habitu dissimulato singens sanctitatem & vitam beremiticam, sicut numquam fecisses aliud toto tempore vita sua nisi dicere : Pater nofter & Ave Maria. Ille dieit Christo: Heu! Misereor vestri, ex hos quod dimittitis vos sic mori fame; has Deus non pracepit quod nos occidamus per abstinentiam. Si scriptum est de vebis, quod estis filius Dei, eese lapides; rogo dicatis ut panes fiant, ut possimus simul recreari & facero jentaculum. Dominus ad eum reversus, respicie hum sapientem famulum, se rerourne & regarde ce galant, & dicit ei : O amice mihi videtur quod fertis habitum religiosi & viri sancti; quomodo ergo me adeo premitis de solvendo jejunium meum; adhuc non estis ubi cogitatis, nonne scis quia scriptum est: Non in solo pane vivit homo? Esset pauper jentaculum in quo non comederetur nist panis siccus; ce seroit un pauvre dejeudes Hommes Illustres. 393
net que de manger du pain tout sec. M. MxFacilis mihi sessum de hoc?
NOT.

Facitis mihi festum de hoc?

Le Mercredi après le premiet Dimanche. O Domina nostra delicata,
qua nutritis corpus vestrum, cette vermine, cum tanta pæna, qua sape non
euratis venire ad Ecclessam pro audiendo verbo Dei, non oportet sacere nist
unum passium de vestra domo usque ad
Ecclessam; vix est le ruisseau à passer.
Tamen nunc est sere Nona & non surrexistis. Citus evacuaretur simus sabuli, in quo suissen quadragima quatuor equi, quam Domina este disposta, & possisse tutes ses epingles.

Le Mercredi après le 2º Dimanche. Est una Maquerella qua possiti multas puellas au metier, ad malum ibit, elle s'en ira le grand galot ad omnes diabolos. Est ne totum? Non, elle n'en aura pas si bon marché, non habebit tam bonum forum s sed omnes, quas incitavit ad malum, servient ei de Bourrées & de Coteretes pour lui chauster ses trente côtes.

Le Jeudi après le 3e Dimanche, Socrus Simonis tenebatur magnis febribus. Videntes Apostoli quod male domus disponebatur, dixerunt Domino: Do394 Mem. pour fervir à l'Hift.

M. Mt-mine, nist velitis extendere manum misericordie vestra super hospitam & deminam hujus domus, timemus quod nom bene venerimus initi, & quod non simus male tractati. Videtis quod domina insirmatur, quod in domo non est potus ad ignem pro disponendo cibaria, nec suni scutella munda nec domus bene ornata.

Le Jeudi après le 4º Dimanche. Intramus per unam portam in bunc mundum, sed oportet exire per aliam. O Mundani & Mundana, non pote-flis satiari de vos satdeties. Si bene considerenus portam per quem intramus, c'est une porte sale & orde; non est Rex. Papa, vel Dominus, qui non debeat transfre per banc portam; & si prima est orde & vilaine, ita quod quando loqui oportet de ea, oportet bais. ser le front; adbut secunda est vilior & settidior, & pleine d'ordure.

Le Mercredi après le Dimanche des Rameaux. Audivi ab ore Magifri Huet in Conventu Parissins pradicantis, quod si non alia occasio se obtulisse. Virgo Maria tanto zelo amabat redemptionem generis humani, quod propriis manibus silium crucifixisset. des Hommes Illustres. 395 Impertinence, que Menot adopte M. Me-

ici, en ajoutant sculement: Capite NOT.

boc fane.

78

75

La Passion. Menot demandant les raisons pour lesquelles Judas choisin Le baiser pour faire arrêter le Sauveur, en donne entre autres ces deux-ci. Le plus grand baiseur que jamais fût , ce a été nôtre Seigneur ; quia quando Apostoli ejus veniebant ad: eum, prasentabat eis os ; & hoc simulando fecit Judas: fecundo quia Jacobus Minor à capite usque ad pedes de robes & de gestes affinilabatur in omnibus Christo: sta quod quando simul erant, videbamur esse duo fratres. Et Judastimebat ne Jacobus caperetur loco Christi, & quod cogeretur restituere pecunias. Imaginations ridicules & fausses.

In portis Jerufalem, sicut nos habemus hic imagines Sanola Maria, Sanola Francisci, erant imagines Prophetarumfeilicet Moysis of Helia. Et transeundo dessous les portes, ces images stifoient honneur & reverence à notre bienost Sauveur.

Tous les Sermons de Menot confistent en quatre Carêmes, publiés sous ces differens titres. 396 Mem. pour servir à l'Hist.

M. ME-

1. Fr. Michaelis Menoti zelantissimi Predicatoris ac Sacra Theologia Professoris, Ordinis Minorum, perputebra Epistolarum quadragesimalium expositio, secundum ferias & dominicas declamatarum in amantissimo & devosissimo Conventu Fratrum Minorum Parissississima anno Domini 1517. Paris. Claude Chevallon 1519. in-8°. feuill.

2. Opus aureum Evangeliorum Quadragessimulium in Academia Parissorum declimationem per Venerabilem P. Michaëlem Menotum ordinis Minorum: Paris. Claude Chevallon 1519. in-8°, feuill. 71. Ces deux Carêmes finissente au Mercredi de la Semaine Sainte.

3 R. P. Mich. Menoti perpalcher Trastatus, in quo trastatu perbelle de sadere & pace intunda, media Ambassiatrice pænitentia. Paris. Id. 1519; in-8°. seuill. 52. Ce son des discours destinés à servir de secondes parties à des Sermons de Carême, avec une sort longue passion.

4. R. P. Michaelis Menoti Sermones Quadragesimales ab ipso olim Turonis declamati. Paris. 1519. in-8°. Ce dernier Recueil, qui est presque Sussi gros que les trois autres ensemble, s'étend depuis le Dimanche de NOT. la Septuages me jusqu'au Dimanche de la Oussimode Claude Charles

de la Quasimodo. Claude Chevalon la réimprimé en 1525. in-8°, & les trois precedens en 1526. sous le titre commun de Sermones Quadragesmales R. P. Michaelis Menoti, ab ipsoloim Parssis declamati. Il ya quelques autres éditions, qui n'empêchent pas que ces Sermons ne soient fort rares, & c'est ce qui m'engage à en parler ici au long. Le Carême de Tours a été prêché l'an 1508. comme il paroît par le titre du Sermon de l'Annonciation, où il est marqué que cette sête tomboit le Samedi de devant le troisseme Dimanche de

née, ou Pâques étoit le 23 Avril.
Le Jargon Latin-Barbare de Mesmot, qui étoit celui des Moines de fon temps, à donné l'idée du stile Macaronique, qui est très-réjouissant, quand il est bien mis en œuvre. La naiveté & la simplicité avec laquelle il s'exprime, ont de quoi faire rire dans les sujets les plus graves, & l'on peut dire qu'il est in-

Carême, ce qui arrivoit cette an-

398 Mem. pour servir à l'Hist.

M. ME-comparable en certains endroits. Ses NOT.

Sermons de la Madeleine, du mauvais Riche, de l'Enfant prodigue & du Miracle des cinq pains, font fur tout des Chefs d'œuvres en ce genre. Je donnerai ici un extrait de celui de l'Enfant prodigue, pour faire connoître fa maniere de traiter un

Sujet.

Le Samedi après le 2º Dimanche. Pater quidam babebat duos filios, querum junior se ostendit magis satuum, quia inconstans fuit. C'étoit un enfant plein de sa volonté, volage, un mignon, un vert galant. Quando venit ad cognoscendum seipsum, suam fortitudinem , fuam juventutem , fuam pulchritudinem, & sanguis ascendit frontem, & que le sang lui sut monté au front, venit ad patrem, resolutus sicm Papa, & dixit ei : Pater jam non sum amplius in state in qua dobeam subjici Virga; sum satis sapiens, non oporte me effe sub tutela ; bene meipsum regam. Mater mea defuncta est, reliquit nobis bona ; facite mihi partem meam. Item, pater, sumus tantum duo filii: ego non sum bastardus, & si quando placere Des de faire tant pour vos enfans! des Hommes Illustres. 399
que allissiez de vie à trepas, sacere M. Masantum pro pueris vestris un e vita de-NOI.
cederetis, non exheredaretis me, sed
shaberem partem meam, seun & frater
meus. Scio consuetudines & leges patrie,
quia te vivente nullum sus habeo in bonis vestris, tamen sum silius vester, &
me amatis. Rogo, detis mihi partem
nunc quam decrevistis mihi relinguere

O Juvenes hoc notetis. Voyez la forme & le patron, où a été prise votte vie. Quindo venitis ad cognosen-dum vos queritis capere bonum tempus. Et quia sans Monsseur d'Argenton, sine Domino Argento nihil su credo quod tiber de vita patrum valde vos attediat.

in testamento vestro, & si videtur vobis durum d'en défaire sitôt vos mains, ero vos detis mihi nunc quod placebie

vobis.

2

1

47.17

1)

Sed unde sama arrogantia, unde sama audacia in boc juvene? Certe quia erat un cnfant perdu, qui non diu steterat sub virga Magistri. Pater timens eum contristare, videns quod eum sic silius molestabat, dedis ci parsem suam; quod non debebat sacere. Os quot sunt bodie patres & matres silis

40d Mem. pour servir à l'Hist.

M. Me-prodigi dantes bona hora, de peut de not. faillir, chordam in collo filiorum, qua femel fulpendantur cito vel tarde s dant eis pecuniam quam fciunt expendi in ludis chartarum & alearum, in fcor-

tis, in tabernis. Quand ce fol enfant & mal con? seille habuit suam partem de hareditate, erat quastio de portando cam secums i deo statim il en fait de la Clinquaille, il la fait priser, il la vend, & ponit la vente in sua bursa. Quando vidit 10t pecias argenti simul , valde gavisus est, & dixit adse: Ho! non manebitis sic semper; incipit se respicere, & quomo do? vos estis de tam bona domo, & estis habilié comme un beliftre. Mittit ad querendum les Drappiers, les Grossiers, les Marchands de soye & se fait accoûtrer de pied en cap; il n'y avoit rien à redirc. Quando vidit sibi pulchras Caligas d'écarlate, bien tirées, la belle chemise fronsée sur le Collet, le pourpoint fringant de velours, la toque de Florence, les cheveux peignez; & qu'il se sentit le damas voler sur le dos, hac secum dicit: Oportet-ne mihi aliquid? Or me faut-il rien? non!

des Hommes Illustres. non, tu as toutes tes plumes; il est M. MEtemps de voler plus loin. Tu es ni- NOT. mis prope domum patris iui, pro bene faciendo casum tuum. Pueri, qui semper dormierunt in atrio vel gremio matris sue, numquam sciverunt aliquid, & numquam erunt nisi asini & insulsi, & ne seront jamais que nices & béjaunes. Bref qui ne frequente pays, nihil videt. Mon pere m'a avallé la bride fur le cou, dedit mihi Claves Camporum; tempus est capiendi l'essort, & quid valet bis morari tam diu? Abiis ergo in Regionem longinguam.

Sed quid fecit de tanta pecunia quam tulit, extra patriam? Ex Evangelio possumus discere tout le su ausem, de re-

gimine hujus infelicis.

Iste puer perditus, mundanus, & superbi animi, cet enfant gâté, mondain, & de fier courage, quando fuit in suis pompis, studuit à l'exercice de toute méchanceté & de paillardise; O pro complemento sua vilissima vita faciebat quotidie convivia aux uns & aux autres, tenoit table ronde, rien n'y étoit épargné : habebat quotidie in suo hospitio locatos histriones & me-Tome XXIV.

402 Mem. pour servir à l'Hist. M. ME-retrices , les garces & les truandes sedentes juxta eum à dextris & à sinistris.

NOT.

O quot bona hodie perduntur in talibus abusibus, en telles pimprenelles. Nam ha misera rodunt leurs paillards jusqu'aux os. Oportet quod habeant les. robbes de fin drap, les riches pannes; bref c'est un gouffre de tous biens. Quare est quod hodie videtis un homme haut, grand & bien prisde tous ses membres, triginta annorum, ubi deberet esse vis hominis; & tamen iste est jam ruptus, cassatus, & egreditur membratim , & s'en va tout: par pieces? unde hoc, nist de paillar-

dife & mechanceté?

Postquam omnia sucrunt dissipata: cum Meretricibus, Lenonibus, Histrionibus, & Assatoribus, les Rotisfeurs; quando vacua fuit bursa, & amplius nihil erat fricandum, & qu'il n'y avoit plus rien à faire; capitur pulchra vestis Domini bragantis, Caliga, Bombicinium; quisque secum ferebat petiam de Monfieur le Bragard; chausses & pourpoint, chacun en emportoit la piece. Lea quod in brevides Hommes Illustres. 403
tempore mon galant fut mis en cueil- M. Meleur de pommes, habillé comme un NOT.
brûleur de maisons, nud comme un vers Vix ei remansit camista, nette comme un torchon, nouée sur l'épaule pour couvrir sa pauvre peau.
Ces galantes, qui l'avoient si bien entretenu en ses prosperitez, videntes quod non habebat amplius de quo mi, de quois sed quod jam erat nudaus omnibus bonis & vestieus, qu'autour de luin'y avoit rien si froid que l'âtre, deriserunt eum.

Fuit quissio mutuandi ab illis cum quibus primo sua dissipaverat. Mittit ad illos, sed nemo illi dabat. Ipsemet vadit ad eos, on lui fait visage de bois, quilibet vertit ei dorsum, il n'y avoit plus rien à frire, ni à mettre

fous la dent.

Adhuc ut augeretur ejus miseria; mai sur mal n'est pas santé, satta est magna sames in regione illa. Cepit egere G'in se cogitare: oportet quod tu vivas alicubi; redire ad patrem tuum nulla est quéstio, caveas, pulchrum esset videre si hardi; il te seroit beau NOIF!

404 Mem. pour servir à l'Hist.

M. Me- Venit ad quemdam hominem divi-NOI. tem, & dixit ei: Domine, se placet habere pietatem de me, rogo, pone me in onere faciendo, metrez moi en be-

habere pietatem de me, rogo, pone me in opere faciendo, mettez moi en befogne, quad faltem possim lucrari vitam meam in meo servitio, quia fame pereo , j'enrage de faim. Ille dives fe retourne, Grespicit eum à capite ad pedes. Les bonnes joûes, quas lucratus fuerat in bonis conviviis, non erant adhuc pro toto deperdita; ideo dixit ei: Amice, quantum possum conjicere, à votre mine & à votre trogne, non est casus vester servire. Videam manus vestras; bene video quod tempore praterito modicum gustastis de ista tosta servorum. Quel métier favez vous? Heu, Domine, numquam Ministerium didici. In quo ergo vultis mihi servire? Heu, domine, non magna peto pro mercede mea ; peto tantum expensas. O fili, magna paupertas, in qua nunc vos video, me movet ad compassionem: habeo in quodam fundo bîc prope extra civitatem magnum gregem porcorum; si eos vultis custodire, bene volo, non possum melius vobis dare. Ille miser se locavit ad custodiendum porcos.

des Hommes Illustres: 405 Quando redibat de campis sero , ha- M. Mxb bat unum ventrem rabidum same , O NOI.

quando servi domus veniebant afferre canam & comestionem porcorum, extendebat suam scutellam, & nemo illi dabat. Comedebat cum porcis de lotura Scutellarum , & adhuc non poterat Satiari; & tunc cogebatur fame ponere caput dans l'auge des Pourceaux. Cum venit byems , non habebat quo se tueri posset contra frigus, ideo cecidit in majorem miseriam quam ante; ita quod totum corpus suum pauperculum resolvebatur in nihilum, vix se poterat ferre fuper pedes ; scabies , la Rogne , comedebat ei dorsum , cadebant ei crines de capite, & ungues de digitis, vermes ei rodebant totum corpus, babebat vultum tam borridum & immundum, qued erat magna pietas eum afpicere.

Iste puer perditus stendo dixit: O miser, tu bene comedisti prius tuum panem album, ton pain blanc le premier. Tu es de tam bona domo, & pateris ista. Prius in domo patris mei habebam servos à me cubante & surgente, à mon coucher & à mon lever, & modo sum servus porcorum. Diço quid faciam, à M. Me-mal fait ne gift que amande; ibo ad'

patrem.

NOT.

Animo confortatus reliquit ibi in campis porcos suos, accepit baculum sum super quem appodichus se, o super pauperes ribias redibat ad patrem, macer sicut alec, sec comme bresil, avec un petit roquet, qui vix ei pervenibat usque ad poplites. Tanumi ivit de haye en haye, & de buisson en buisson, quod venit usque super terram patris sui.

Quando fuit propius, ibat paulatim fricans bumeros contra muros cafri; quoufque pervenit anie portam, quamtamen pra verecundia non aufus est ingredi. Cum tunc ibi moraretur, casu exibat unus servorum domus, qui statimicurrit ad patrem dicens: Domine, totius mundi ego sum magis deceptus; vel ego vidi Dominum vostrum stium. Quem i stium juniorem vosto dioare, qui accepta portone sua recessit, qui à tanto tempore non audivisti nova.

Pauper pater illico descendit in instma curia, & ad portam venit. Vidit ce galant, ce malottu, & dicit intrase: Est silius meus? ho! non est s ua est s

nos ad festum....

iP

A

Dixit filius senior patri: Quomodo ,.. pater, vos estis tam deceptus & captus amore hujus infelicis luxuriosi, tant assoté & abusé de ce paillard ? semper fui vobis obediens, vixi sine reprehensione, & tamen in domo vestra numquam dedisti mihi unam diem gaudii ; & pour un coquin, un marault, unbelistre, un paillard, qui cum meretricibus dissipavit bona vestra, qui sua: voluntate bannivit se à domo vestra,. qui suis pulcherrimis factis procuravit toti nostro sanguini dedecus irreparabile, ut adbuc plus innotesceret omnibus opprobrium nostrum, vocasiis omnes vicinos ut essent testes de hoc capite operis, de ce chef d'œuvre. He, pater mi , pro tali filio faut-il faire tant: de caquer , tant de haha?

V. Henrici Willst Athena Orthodoxorum sodalitii Franciscani, où il est. appelle Menatus par une saute d'im408 Mem. pour servir à l'Hift.

M. ME-pression. Luce Waddingi scriptores
NOI. Ordinis Minorum. Ces deux Auteurs
n'en disent presque rien. La Croix
du Maine, Bibliotheque Françoise.
Louis Bail, sapientia foris prodicans,
partie 2. p. 391. Estais de Litterature
du mois de Septembre 1702.

Fin du vingt-quatrième Volume.

### 

TABLE NECROLOGIQUE des Auteurs contenus dans ce Volume.

AVICEO (Jacques) m. le 2 Juin 1511. MENOT (Michel) m. vers l'an 1518. SEYSSEL (Claude de) m. le 31 May

NEVIZANUS (Jean) m. en 1540. ALEANDRE l'ancien (Jerôme) m. le 1 Fevrier 1542.

BELON (Pierre) m. en 1564. COUSIN (Gilbert) m. en 1567.

CORROZET (Gilles) m. le 4 Juillet 1568.

FLACIUS ILLYRICUS (Matthias)
m. le 11 Mars 1575.

ROUXEL (Jean) m. le 5 Septembre 1586.

CROIX DU MAINE (François de la) m. après l'an 1586.

AUDEBERT (Germain) m. le 24 Decembre 1598.

MOUFET (Thomas) m. vers l'an 1600.

TABLE NECROLOGIQUE. URSINUS (Fulvius) m. le 18 May 1600. VERDIER (Antoine du) m. le 25 Septembre 1600. LIPSE (Juste) m. le 23 Mars 1606. BOTERO (Jean) m. en 1608. WHYTE (Richard) m. vers l'an 1612. REUTER (Quirin) m. le 22 Mars 1613. VELSER (Marc) m. le 13 Août 1614. WASER (Gafpar) m. le 9 Novembre 1625. ALEANDRE le jeune (Jerôme) m. en 1631. VERDIER (Claude du) m. en 1649. ATTICHI (Louis Doni d') m. le 2 Juillet 1664. BOILEAU (Gilles) m. en 1669. RACAN (Honorat de Beuil de) m? en Fevrier 1670. PATRIX (Pierre) m. le 6 Octobre 1671. BOURZEYS (Amable de) m. le 2 Août 1672. DATI (Charles) m. en 1675. POLE (Matthieu) m. en Octobre

1679.

TABLE NECROLOGIQUE. APROSIO (Angelico) m. après l'an 1680.

WARD (Seth) m. le & Janvier 1689. QUETIF (Jacques) m. le 2 Mars 1698.

VIVIANI (Vincent) m. le 22 Septembre 1703.

BOILEAU DESPREAUX (Nico las) m. le 13 Mars 1711.

ZANNICHELLI (Jean-Jerôme) m. le 11 Janvier 1729.

VALINCOURT (Jean B. du Trouffet de) m. le 4 Janvier 1730.

Fin de la Table Necrologique

### 

# TABLE

Des Auteurs contenus dans ce Volume, folon l'ordre des matieres qu'ils ont traitées dans leurs Ouvrages.

Α.

### Antiquitez.

J. Lipse; Page 121. & fuiv.
J. Aleandre le jeune, 274
A. du Verdier, 280

Astronomie.

S. Ward,

<u>73· 74</u>

В.

## Bibliothecaires.

| A. Aprofio,             | 94              |
|-------------------------|-----------------|
| A. du Verdier,          | 278. 282        |
| F. de la Croix du Maine | :, 290. & Suiv. |
| J. Quetif,              | 356             |

### DES MATIERES.

### Botanique.

J. J. Zannichelli, 35 P. Belon, 44: 45

C.

### himie.

J. J. Zannichelli, 34 T. Moufet, 147

### Controverse..

M. Flacius Illyricus 9. & fuiv.
Q. Reuter 83. 84
M. Pole 140. & fuiv.
G. Wafer 259
A. de Bourzeys 362. & fuiv.

## Critique.

A. Aprofio, 27. & fuiv.

J. Lipfe, 118. & fuiv.

C. du Verdier, 285

D.

## Droit Canonique.

L. Doni d'Attichi, 374

M m iij

## TABLE

### Droit Civil.

177. & Juiv.

| Or de beyiner,                                                | 325                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| E.                                                            |                                    |
| Ecriture Sain                                                 | te.                                |
| M. Flacius Illyricus,<br>G. Coufin,<br>Q. Reuter,<br>M. Pole, | 20. 21<br>55. & fuiv.<br>81<br>141 |
| , <b>G.</b>                                                   |                                    |
| Geometrie.                                                    |                                    |
| .V. Viviani,                                                  | 380. & suiv.                       |
| Grammaires Orie                                               | entales.                           |
| G. Waser,                                                     | 258                                |
| Grammaire Gr                                                  | éque.                              |
| J. Aleandre l'ancien,                                         | 269                                |
| Grammaire Ita                                                 | liennes                            |
| C. Dati                                                       | 401                                |

### DES MATIERES.

H.

## Histoire Ecclesiastique.

| M. Flacius Illyricus, |      | 2.2 |
|-----------------------|------|-----|
| C. de Seyssel,        |      | 328 |
| M. Velfer,            | •    | 370 |
| L. Doni d'Attichi,    | 374. | 375 |

## Histoire Universelle.

J. Botero, 309. & suiv.

# Histoire Gréque.

C. de Seyslel, 328. 329

Histoire Romaine.

C. de Seyssel,

# Histoire de France.

| G. Coulin,           | 53-54        |
|----------------------|--------------|
| G. Corrozet,         | 151. O surv. |
| J. B. de Valincourt, | 253          |
| C. de Seyssel,       | 327          |

Mm iii

# TABLE

# Histoire d'Allemagne.

| 269      |
|----------|
| 369      |
|          |
| 1        |
| 153      |
|          |
| -        |
| 22.      |
|          |
| ٤        |
| -        |
| 15 (2)   |
| •        |
| 37 I     |
|          |
|          |
|          |
|          |
| . *      |
| 53. 60   |
| 122. 135 |
| 307      |
| 379      |
|          |

### DES MATIERES.

M.

## Mathematiques.

G. Waler,

258

### Medailles.

F. Urfinus,

345. & Suiv.

# Medecine.

T. Moufet,

147. 149

## Morale.

G. Cousin, J. Lipse, G. Corrozet, G. Boileau,

52. 53 122. 124.

152. O fuiv. 246

P

# Physique.

P. Belon; S. Ward, T. Moufet, 42. & Suiv. 73.

147

### TABLE

# Poesies Gréques.

F Hickory

J. Alcandre le jeune,

C. du Verdier,

| 1. Ollinus,                | *   | 34     |
|----------------------------|-----|--------|
| Poësies Latin              | es. |        |
| G. Cousin,<br>G. At debert | 58. | & suiv |
| J. Alcandre l'ancien       |     | 269    |

### J. Rouxel, 320

269

274

184

| G. Corrozet,        | 152. & Suiv.      |
|---------------------|-------------------|
| H. de Racan,        | 167. O Suiv.      |
| P. Patrix,          | 173. 174          |
| N. Boileau Despreau | IX , 194. O fuiv. |
| G. Boileau          | 246               |
| A. du Verdier       | 278               |
| C. du Verdier,      | 284               |

Poesies Françoises.

# Poesses Italiennes.

C. Dati ; 301. & fuiv.

## TABLE NECROLOGIQUE

R.

#### Romans.

J. Caviceo,

336

S.

#### emner .

| S. Ward;        | 75  |
|-----------------|-----|
| J. Botero,      | 306 |
| A. de Bourzeys, | 366 |
| M. Menot,       | 387 |

# Fin de la Table des Matieres

### APPROBATION.

J'AY lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux le vingt-quatrieme Volume de ces Memoires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permettre l'impression. A Paris ce 12. Août 1732. HARDION.

### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Patlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris. nous ayant fait remontter qu'il lui auroit été mis. en main un Manuscrit , qui a pour titre : Memoirespour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres , avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donger au Public, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège sur ce nécessaires , offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractéres , suivant la feuille imprimée & attachée pour modèle sous le contre-scel des présentes ; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer lesdits Memoires & Catalogue cidestus specifiés, en un ou plusieurs volumes, coniointement, ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caractéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle sous notredit contre scel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huir années consecutives , à compter du jour de la date desd. Présentes. Faisons défenfes à toutes fortes de personnes de quelque

qualité & condition qu'elles forent , d'en introduire d'impression étrangére dans aucun lieu de notre obeiffance ; comme austi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Memoires & Catalogue ci-dessus exposé, en tout ni en parrie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregiltrées tout au long fur le Registre de la Communauré des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre sera remis dans le même état on l'Approbation y aura été donnée. és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin , Commandeur de nos Ordres; & qu'il en sera remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant on ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour duement fignifice, & qu'aux copies collationnées par l'un

41

\$1

G)

ļt.

31

SE

100

i

ź

1

πĺ

st b

á

Ė

į

æ

αť

st

t,

¢

de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires; foi soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huisfier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles, tous Acte requis e necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraites: CAR tel est notre plaisit. DONNE à Paris le 28 Novembre l'an de Grace mil sept cens vinget sig, & de notre Regne le douzieme, Par le Roi en son DES, HILAIRE.

Registré sur le Registre VI. de la Chambre Regale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 330. Fs. 421. conformément aux anciens Réglement confiment, par edit du 25. Février 1733. A Paris la 3. Decembre 1726. Signé, VINCENT, Adjoint,

De l'Imprimerie de GISSEY.

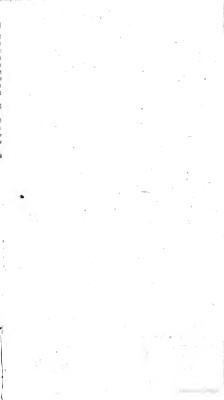









